Non-lieu dans l'affaire des écoutes au « Canard enchaîné »

pr la cas de l'écouter, quoi qu'il des pour la Marselliaise ; qu'il

the tout fiere at de toute une vie

Monta:

M. doli sacrifier à sa vocation le list, qui risque de « désarmer le list, qui risque de « désarmer le les regard les les mêtres, et prier Dieu qu'il les solitates où souffie « le la les les solitates où souffie » le

is to solitude, où souffie « le vent

France, su service exclusif a de France, su service exclusif tota pris quetre ou cinq années

train devient un athlète de la son ascèse et au bord de : aux « biafards » terme de la sersemble des Français con semble des Français comme

oppose son teint basen

professions de foi esthétiques.
La genète de cette soumission
par on ceruait peu de cas depuis

Trans a indigence navrante :

controle opération des amyga gardée, liée à celle d'une cira gardée, liée d'une

de gachelard et la philosophia de gachelard et de Gandillac

distant tous des détraqués

the systems of absolu. Ainsi en the systems global qu'annonçair le systems global qu'annonçair de systems prider par un scrupule sire toute son the systems attaches de l'enfance berré par

dan autre de l'enfance bercé par d'ettradogue formé au Musée

renderation discuss de ses romans des aclabetation inédite, ces his des peuples résume ses souvenis

reduction et de la radio a décide fort transpolicable que prendraien Dentralement aux romanders de

possible de dire tout de qu'il à de Juise Pienard, Colores Gana

pie ? - Delly.

s our permis in renouvers man

ein ein wert Parce auf i en fount

definition de la sterile

ne présendons aujoura hu sieser les changements inte

dens l'art d'écrire et de lie.

Il est pourtant nur la

Indistabilitàs terres di para

**S'un messag**e da die stat

parteus ne tros..... 525 424 min du public Sist 424

disembulations alent es tel

diffonter. Le Call : 22.5

gagné une successo qui 🕾

mil les cercle statues. journes de sa gumenation and

sound en it. eur times

einde devar

et leurs septial : 20 a 20 2

inunion exercises De mini-

Posteril, 22/2 a 20/2/22

Astonio,

dard ou in manage

planeton and an area

langue et l'ordination

Severa Trustre de Legie des

ou moirs de messa de

de communication

guitate s, et :

sade que.

tre par-fire deposit 2 25

JACQUELINE PLATE

(Vendred: 25 torner

AU FÉMININ -

a to tomore record sont sont a

Printed Marians, La formation of

Me forement. High the second of the second o

2 18 madeit de France de Sager fra

S SE SOMESTON PROSE

PRO MONOTORI DYI TOTAL TO SERVICE STATE

s took gange & sie 183

NAS SERVICES ASSESSED ASSESSED

Same: Kostonia

Ser. Janetanes de

PO:ROT-DELECT

Toute is comme the

**Valorina document** captivant

halble au fonctionnement des

solos resumo ses souvenirs

let Tournier comptail moins

TRENTE-QUATRIEME ANNEE - Nº 9933

LIRE PAGE 26



Directeur: Jacques Fauvet

1,40 F

Aigeria, 1,20 DA; Maroc, 1,50 dir.; Tunisia, 120 m.; Allemagna, 1 DN; Autriche, 11 sch., Belgique, 12 fr.; Canada, \$ 0,85; Banemark, 3 kr.; Espagna, 28 pes.; Grande-Brutagna, 20 p.; Grèca, 20 dr.; Iran, 45 ris; Italic, 330 L.; Lian, 125 p.; Luxembourg, 12 fr.; Norvège, 2,75 kr.; Page-Sas, 1 fl.; Purtugal, 14 esc.; Suède, 2,25 kr.; Suèsse, 1 fr.; U.S.A., 65 cts; Youguslavie, 10 n. din.

Tarif des abonnements page 17 5, RUE DES ITALIENS 75427 PARIS - CEDEX 89 C.C.P. 4297-23 Paris Teler. Paris nº 850572 Tél.: 246-72-23

# Porto-Rico cinquante et unième Ftat?

Le nouveau gouverneur de Porto-Rico, M. Carlos Romero Barcelos, élu le 2 novembre 1976, est entré officiellement en fonctions le dimanche 2 janvier. L'événement serait sans doute passé inaperçu si, l'avant-veille, M. Gerald Ford n'avait, de façon tout à fait mattendue, annonce son intention de proposer au nouveau Congrès américain la transformation du statut de l'Ile pour en faire un Etat à part entière — le cinquante et unième — de la fédération.

Les milieux politiques de Washington on sout encore à se demander quelle mouche a pu piquer l'homme qui est encore, mais pour moins de trois semaines, le président de l'Union. La proposition Ford n'a en effet aucune chance d'être discutée au-Parlement avant le 20 janvier, date à laquelle M. Jimmy Carter lui succédera à la Maison Blanche. Et le président élu, interrogé sur les sentiments que lui inspirait la déclaration de son prédécesseur, s'est contenté de rappeler que la plate-forme électorale du parti démocrate reconnaît sans ambiguîté c le droit à l'autodétermination politique de Porto-Rice ».

Beaucoup verront dans cette affaire une « gaffe » de plus de M. Ford — peu au fait d'un certain byzantinisme politique qui est le lot de ce territoire arraché à l'Espagne en 1898, et demeuré depuis lors profondé ment latin. Un « cartésien » du Michigan peut, en toute bonne foi, avoir mal interprété un scrutin qui a donné la majorité au parti néo-progressiste, en principe favorable à la transformation de Porto-Rico en un Etat à part entière, ajors que la majorité de la population - M. Barcelos est le premier à le reconsultre demeure attachée à l'actuel statut adopté en 1952 à une très large majorité, et confirmé en 1967 par 60 % des citoyens de l'île.

Un porte-parole de la Maison Blanche a indiqué que la décla-ration de M. Ford devait être interprétée comme une sorte de message îndirect à M. Fidel Castro. Il s'agissait de signifler au leader cubain, avocat chaleureux de l'indépendance de l'île antillaise — il avait accueilli à La Havane, l'été dernier, un congrès de sympathisants de cette thèse. - que les Etats-Unis chérissent Porto-Rico et n'y permettront aucune immixtion >.

Il reste que ni M. Barcelos, ni M. Carter - ni le président Ford lui-même! — n'ont, dans leurs discours ou messages du 2 janvier, falt allusion à l'« affaire ». Le nouveau gonverneur avait bien dit, tout au long de sa campagne, que la question du statut était econdaire et que, de toute façon, il ne prendrait aucune mesure, s'il était élu, pour en changer durant son mandat.

Pour le leader du P.N.P., le principal problème c'est d'améitrer la situation économique de l'ile Surpeuplé, Porto-Rico connaît un chômage considérable : officiellement, 29 % de la Feeto de son de son de la companya de son de population active — en réalité, plutôt 35 %, et davantage dans la campagne. C'est cette situation qui oblige plusieurs centaines de milliers de Porto-Ricains à s'expatrier aux Ktats-Unis en quête de mellerres conditions de vie, qu'ils ne trouvent d'ailleurs, en néral, guère plus que chez eux. L'élection de M. Barcelos signifiait donc le rejet de l'ancienne administration du parti démocratique populaire - considéré comme responsable de tous ces manz — es non une prise de

> Paradevalement, la proposition de M. Ford pourrait bien avoir pour principal effet d'aiguillonélecteurs le 2 novembre 1975, mais en progrès.

# BULLETIN DE L'ÉTRANGER Pékin admet la persistance M. Barre insiste sur la nécessité de « problèmes » dans plusieurs provinces

Des Informations, encore confuses et contradictoires, sur la natura et l'ampleur des troubles reprochés à la « bande des quatre » continuent d'être diffusées à Pékin. Dimanche 2 janvier, un officie a révêlé à des journalistes occidentaux que les affrontements entre - factions rivales - suscités par les dirigeants déchus avaient, après leur arrestation, - laissé subsister quelques problèmes -, mais que les informations diffusées à l'étranger à propos des troubles laissaient croire à tort que « ce qui est passé est actuel... ». Selon ce responsable chinols, l'annonce de l'arrestation de la « bande » aurait « mis fin aux inimitiés et aux combats ».

Toutefois, selon notre correspondent, des signes d'agitation ont été enregistrés dans dix provinces après octobre, date de l'arrestation

Selon l'agence ouest-allemande D.P.A., les attrontements auraient fait « des centaines, sinon des milliers, de victimes » dans les provinces du Sud, et le gouvernement poursuivrait actuellement liquidation d'une rébellion très dispersée ».

De notre correspondant

Pékin — Que se passe-t-il dans les provinces chinoises? Les témoignages directs sur les réper-cussions locales de la crise que vient de traverser le régime sont très rares. La quasi-totalité des visiteurs étrangers traversent de grandes villes où règne un calme au moins apparent. Déjà, cependant, ces voyageurs ont eu l'occa-sion d'observer d'innombrables journaux muraux — absents dans les rues de Pékin, — qui consti-tuent une source importante d'information sur les événements de ces derniers mois.

La presse et les emissions des radios régionales constituent une seconde source, particulièrement riche depuis qu'une conférence sur le travail de propagande, réunie à Pékin à la mi-novembre, a engagé les responsables pro-

vinciaux du parti à dénoncer les « crimes de la bande des quatre » et de leurs «agents» sur leurs territoires respectifs.
Si l'on tente de faire la synthèse de l'ensemble des informations disponibles, la situation est à peu près la sulvante : une demi-dou-

zaine de provinces ou de régions autonomes (sur un total de vingtsix) ne paraissent pratiquement pas avoir été affectées par la crise. Il s'agit principalement de régions de minorités nationales (Chinghai, Mongolie, Kwangsi), mais également d'ilots intérieurs, tels le Shensi, où l'influence des quatre paraît avoir été négli-geable. Du moins n'y montre-t-on guère d'ardeur à la dénoncer.

> ALAIN JACOB. (Ltre la suite page 2.)

# d'une remise en ordre de l'économie

1977 doit être l'année du redressement de l'économie française... tois qu'une priorité est établie, elle s'impose à tous », a déclaré M. Giscard d'Estaing en recevant, ce lundi 3 janvier 1977, les vœux des membres du gouvernement. Dans la soirée, M. Raymond Barre devair mmenter, à 20 heures, sur TF1, les efforts falts par le gouvernement pour raientir le rythme de l'inflation en France. Au cours d'une allocut six minutes, îl devait rappeler, d'une part, l'opération T.V.A. grâce à laquelle l'Etat — qui va perdre 8,7 milliards de francs — espère modérer les hausses de prix qui vont se produire du fait du déblocage ; d'autre part, le recours à un strict contrôle des prix pour les industrie cants et prestataires de services qui ne participeration pas à l'effort commun en souscrivant des « engagements de modération ». L'avertissement est net : la fin du blocage de la plupart des prix n'est pas la liberté. M. Barre, qui devait aussi lancer un appel à « la ténacité dans l'effort de remise en ordre et de redressement » de l'économie, sera de nouveau l'hôte de TF1

jeudi 6 janvier, à 21 h. 20, au cours d'une émission « Edition spéciale », Tandis que dana les secteurs public et nationalisé, les dirigeants syn-dicaux doivent examiner dans les prochains jours les modalités de grères contre le blocage du pouvoir d'achat des salaires, dans la sidérurgie des négociations difficiles continuent entre les pouvoirs publics et la patro L'aide financière de l'État pourrait, selon « le Républicain lorrain », atteinde 3 milliards de francs environ, 1 milliard servant à financer la suppre de quatorze mille emplois en trois ans, le reste devant perm restructuration de l'appareil de production. Dans une lettre adressée à l'enmble des élus du conseil régional, dont il est président, M. Jean-Jac

### L'Etat accorderait 3 milliards de francs à la sidérurgie

De notre correspondant

Metz. — Trois milliards de année, pour financer un certain rancs seront nécessaires pour, nombre d'investissements. d'une part, procéder à une défla-tion massive des effectifs de la sidérurgie, en évitant au maximum les licenciements, et. d'autre mum les licenciements, et. d'autre part, pour permettre aux entreprises, et plus particulièrement à Sacilor-Sollac et à Usinor, de franchir le cap difficile de 1977. Cette aide est à rapprocher de celles qui ont déjà été accordées précédemment : 2,8 milliards de francs lors de la convention Etatsidèrurgle, en 1966 ; 2,65 milliards pour le financement de Fos. en pour le financement de Fos, en 1973 ; 1,4 milliard de francs, cette

Cette intervention massive des pouvoirs publics va s'accompagner de plusieurs milliers de suppres-sions d'emplois. Pour la seule région lorraine, actuellement la plus touchée par la crise, ce sont près de quatorze mille personnes en trois ans qui partiront à la retraite ou devront chercher un

JEAN-CHARLES BOURDIER. (Live la suite page 24.)

# La mort de M. Amaury

M. Louis Lalanne, préfet de l'Oise, est verm s'incliner, lundi matin 3 janvier, devant la dépouille mortelle de M. Emilien Amaury, dans sa résidence de Vinevil-Saint-Firmin. C'est dimanche matin que le président-directeur général du Parisien libéré avait jait, près de Chantilly, une chute de cheval qui devait lui

être fatale.

Cet accident survient en pleine tentative de négociation, menėe par M. Jean-François Mottin, pour dénouer le constit du Parisien libéré. M. Moitin doit remettre « un document » aux représentants sındicaux le 6 janvier.

### Un patron

Comment, à l'heure du bilan, ne pas tomber dans l'un ou l'autre excès, soit parer de toutes les ver-tus le modèle de l'intransigeance patronale, soit noireir le portrait d'un homme pour qui les rapports sociaux avaient été, une fois pour toutes, figés au dix-neuvième siè-

cle ? Emilien Amaury produisait une forte impression sur ceux qui l'ap-prochaient. Parfois le physique et l'intellect se contrarient; là, ils coincidaient à merveille. Une sta-ture et un visage à la John Wayne au service d'une idéolo-gie de western, simplificatrice et puritaine

Pour le « président », selon le titre que lui décernait son entou-rage, le monde est limpide et cohérent, Dieu, les bons et les vertueux, mênent l'éternel combat contre le diable, les méchants et

JACQUES SAUVAGEOT. (Live la suite page o.)

# Armes en tous genres

De tous les commerces, celui des armes est le plus ambigu et le plus trouble. On sait que, parallèlement au marché officiel, où les affaires sont traitées de gouvernement à gouvernement, il existe un autre marché, par lequel passent au moins 10 % des armes vendues dans le monde et qui n'a de clandestin que le nom.

Ce dernier ne peut en effet subsister, sans l'assentiment des industriels en armements sans l'ignorance feinte des gouvernements, sans la complicité active ou passive de diplomates, de hauts fonctionnaires, de ministres et de politiciens qui trouvent intérêt à ces tran-

# I. — L'art et la manière

est ténue entre les activités des marchands d'armes patentés, pourvus de licences ou représentants de firmes dont le souci primordial est d'écouler leurs productions et le traflouant qui sait se procurer des armes et les faire acheminer, par des voies détournées, vers des pays ou des groupes qui ne peuvent accèder au marchè officiel. Le marchand peut, à l'occasion, se conduire comme un contrebandier, et le trafiquant être reconnu comme négociant, suivant que les intérêts en présence ou les circonstances le commandent. Le fait que des industriels ne dédaignent pas à l'occasion de re-

De la même façon, la différence por MAURICE DENUZIÈRE le monde, chacun sait le coût des

courir aux bons offices des trafi-

l'incapacité de conclure ouvertement certains marchés avec des Etats on des groupes qu'ils ne peuvent décemment concourir à armer pour des raisons politiques ou idéologiques, complique encore le canevas. Le fait aussi que certains chefs de gouvernements ou souverains du Proche - Orient, acheteurs d'armes, préférent pas-ser des intermédiaires officieux, alors qu'ils pourraient s'approvisionner au grand jour, et ce, pour s'assurer au passage des commissions qu'ils ne sauraient réclamer.

à visage découvert, ajoute à la complexité des transactions. quants, dès lors que les repré-sentants de leurs firmes sont dans dupe, tout le monde connaît tout

interventions, le prix de telles signatures ou de tels cachets, celui de consciences réputées intègres. Les mœurs sont les mêmes à l'Ouest et à l'Est car, partout, l'ar-

table. Il en va de même en Europe, où la prudente Suisse ne fait pas exception à la règle. (Lire la sutte page 10.;

# Une victoire à la Pyrrhus

par MAURICE DUVERGER

Les « européistes » viennent de remporter une victoire à la Pyrrhus. Ils ont fait reconnaître la constitutionnalité des élections communautaires au suffrage uni-versel. Mals ils ont ainsi donné l'occasion de préciser les limites prétation nouvelle de la joi fondamentale qui s'oppose largement aux théories et aux pratiques antérieures à 1958 et postérieures à 1974. Les conséquences peuvent être importantes pour l'applica-tion future du traité de Rome et pour l'orientation générale de notre politique étrangère.

Trois points principaux méritent d'être soulignés. Le Conseil constitutionnel établit d'abord une distinction entre les « limi-tations » et les « transferts » de souveraineté. Les limitations sont

reconnues valables dans le cadre défini par le préambule de la Constitution de 1946 confirmé par la Constitution de 1958, c'est-àdire en tant qu'elles sont « néces-saires à l'organisation et à la défense de la paix ». Aux irans derense de la paix ». Aux trans-ferts, toute validité est refusée dans les termes suivants : « Au-cune disposition de nature consti-tutionnelle n'autorise des transferts de tout ou partie de la souveraineté nationale à quelque organisation internationale que ce soit. » La formule est rigoureuse. Elle prend le contrepled direct de l'interprétation donnée officiellement par Robert Schuman devant l'Assemblée générale de l'ONU, le 10 novembre 1952 : « La France, comme le lui permet la Constitution, accepte pour elle-même, sous la seule condition de réciprocité, l'idée d'un transfert et d'un partage de souveraineté librement consentis au profit d'organismes supranationaux. >

(Lire la suite page 5.)

# AU JOUR LE JOUR

### Passifs?

Il est épatant, ce bon M. Peyrefitte, ex-prince du sang, déplorant avec une douleur digne que les Français

gent est bon à prendre et l'on

salt, en U.R.S.S. comme aux

Etats-Unis, sacrifier l'idéologie aux affaires, quand cela est ren-

soient passifs. On nous a proposé, on nous a 1 m p o s é que l'Etat où M. Peyrefitte était prince s'adore lui-même, que la T.V. ne soit pas un informateur « comme les autres », que le président se dise source de tous les pouvoirs, que les arrière-cabinets décident, que le secret d'Etat s'étende jusqu'aux boutons de guêtre, que des référendums à la hussarde tiennent lieu de participation civique, que naissent même des tribunaux sur mesure, et on nous reproche maintenant

d'être passifs! Comme si célait fatal Comme si c'étail notre « nature ». Comme on dit des Noirs au'ils sont paresseur. des femmes qu'elles sont pleurnichardes, des Algériens qu'ils sont migrants...

Comme dans l'histoire du monsteur qui pousse à l'eau voyant couler, explique: « Que voulez-vous, c'est dans sa nature : il adore se noyer.» ROBERT DE MONTVALON.

### UNE MODERNITÉ SOLITAIRE

# Erroll Garner est mort

manche à Los Angeles, victime d'une attaque cardiaque. Il était âgé de cinquanto-cina ans.

Les pianistes de jazz qui peuvent subjuguer un auditoire à eux seuls --- soit qu'ils jouent avec deux ou trols rythmiciens, soit, ce qui est plus difficile encore, en concertistes sons aucun accompagnateur — ne sont pas légion. Gamer était de ceux-là. [] vient de mouris en Californie des suites d'une affection cardiaque. Il n'était pas passé l'année demière à Paris pour son concert annuel de Pleyel. Déjà il souffroit, il se reposoit. Cette retroite n'auro pas suffi à le souver.

Gamer disparaît à Los Angeles, à l'aube de 1977, dans cette ville où il grava, très exactement trente ans plus tôt, son disque le plus célèbre, celui que découvrirent avec étonnement les musiciens et les amateurs français de l'immédiat après-guerre : « Play Piano Play ». Une main gauche solide, à la Fats Waller, une main draite très libre par rapport à elle, jouant presque « rubato » : tel était le style que venait d'inventer Gamer. Cette trouvaille -- le décalage rythmique

Erroll Garner est mort di- de la main droite par rapport à la main cauche — chacun sait qu'elle fut l'un des charmes du « garnérisme ».

> On se tromperait pourtant si l'on réduisait cette méthode à un simple procédé et la manière de Garner elle-même à cette seule méthode. LUCIEN MALSON

(Lire la suite page 19.)

Une interview du chef du parti conservateur britannique

JE NE SOUHAITE PAS UNE EUROPE PASSIVE nous déclare Mme Margaret Thatcher

Lire cet entretien dans notre supplément « EUROPA »

HOROPAN SEI 1920 SERVEDIS SEE ST. 12 - 22-12 T. 122-122 N NEW (NESS) PRESENT TO SERVICE SERVICES O DO See See See See SENSORIES THE TAXABLE TO THE TAXABLE position sur le statut de l'île. w 26 février 20 2 mars isi

ner les partisans de l'indépendance, peu nombreux — 6 % des

Les comités secrets : L'AFFAIRE DU CHEMIN DES DAMES

LES EDITIONS ROBLOT

LA POLITIQUE DES FRANCS-MAÇONS

(4º édition mise à jour et augmentée) ..... 33 F

Viennent de paraître :

de JACQUES MITTERRAND

— Catalogue sur demande — Diffusion générale : Editions Roblet.

32, rue des Ecoles 75005 Paris - C.C.P. 31.888-50 • Etranger · Groupement international Hackette

Les ouvrages ci-dessus sont en vente dans les principales librairies et à la Librairie des Editions Robiot, 32, rue des Ecolas, 75005 Paris.

(De notre correspondant.)

Beyrouth. — La censure a été établie au Liban, à daier de ce lundi 3 janvier 1977, en vertu du premier décret-loi promulgué par le gouvernement Hoss, qui avait obtenu, le 34 décembre, du Parlement des pour voirs aréciaux en contra de la contra de l ment des pou voirs spéciaux en matière législative. Les journaux suspendus de jucto depuis environ deux semaines devraient pouvoir reparatire dès le mardi 4 janvier après l'évacuation de leurs locaux par les soldats syriens de la force de dissussion arabe. Le président du syndicat des

rédacteurs, M. Karam, qui entre-tient de bonnes relations avec Damas, a assuré que tous les organes de presse concernés avalent décidé de reparaître sous le nou-veau régime de la censure, « à moins que des obsticles matériels, notamment des dégâts dans les imprimeries, ne nous imposent des

ilais ». Le décret-loi instituant la cen-Le décret-loi instituant la censure s'applique à toute publication
imprimée. Le directeur de la
sûreté générale est chargé de le
mettre en œuvre. Il a nommé
des commissions comprenant vingt
censeurs. Il s'agit donc, en principe, d'une censure civila, l'état
d'urgence n'ayant pas été proclamé. Les prérogatives du directeur de la sûreté sont larges,
puisqu'il a aussi bian le droit
d'interdire tout ou partie d'une
information que de salsir tout
journal contrevenant. Les sujets
soumis à contrôle sont essentielsoumis à contrôle sont essentiel-

soumis à contrôle sont essentiel-lement les suivants : « Les dissenssions conjession-nelles : le rejus de l'allégeance à la patrie ; les appels à la partition du pays; les accusa-tions contre la présidence de la République ; les relations du Li-ban avec les Etais arabes, et, en particulier, les attaques contre les chejs de ces Etais; les mou-vements et interventions de la jorce de dissuasion arabe, à l'er-ception de ceux jaisant l'objet jorce de dissussion arabe, à l'ex-ception de ceux jaisant l'objet d'un communiqué; les affaires concernant les armements; les incidents troublant l'ordre pu-blic; les affaires d'espionnage; les atteintes aux personnes; les informations de nature à ébran-ler la continue dans l'espran-

du pays. » Les peines prévues contre les contrevenants vont jusqu'à trois ans de prison, avec un minimum d'un mois, et jusqu'à 15 000 livres (30 000 francs) d'amende. En cas de récidive, la licence de la publication peut être annulée. En ce qui concerne la presse étrangère, on précise de source gouvernementale que les agences seront soumises à la censure, bien qu'elles n'en aient pas encore été

ler la confiance dans l'économie

Enfin, il y a lieu de noter que si la censure s'applique aux publi-cations, elle ne touche ni la radio ni la télévision Or si les deux stations de radio utilisant les émetteurs de l'Estat ont fusionné à la mi-décembre et si les stations à la mi-décembre et si les stations de télévision pratiquent une autocensure stricte, la radio phalangiste émettant sous le nom de la Voix du tiban n'a pas cessé ses programmes et n'est mes soumées na voix du liban n'a pas cease sea programmes et n'est pas soumise à contrôle. Elle a ainsi rapporté lundi matin un incident survenu dans la nuit de samedi à diman-che dans le secteur palestinoche dan. le secteur palestino-progressiste de Beyrouth entre des membres du parti socialiste progressiste de M. Joumblatt et des militaires syriens, et qui a fait au moins un mort de chaque côté. Le militaire tué était un officier syrien. Cette information n'est pas rapportée par les quel-ques lournaux qui ont paru lundi matin à Beyrouth.

LUCIEN GEORGE.

A bord de son baieau « Shalom »

### M. ABIE NATHAN A FRANCHI LE CANAL DE SUEZ POUR LA PREMIÈRE FOIS

(De notre correspondant.)

Le Caire. — A bord de son bateau Shalom (Paix), M. Abie Nathan a franchi le canal de Suez. dans le sens nord-sud, dimanche 2 janvier. Malgré une surveillance particulière, le «Shalom» à tra-versé la voie d'eau internationale comme n'importe quel autre navire étranger, a indique l'organisme du canal Le Shalom battait pavil-lon panameen.

lon panaméen.
Certes, le « pilote de la paix » a
la double nationalité, britannique
et israélienne. Il reste, et on se
plaît à le souligner officieusement
au Caire, que M. Nathan est le
premier citoyen israélien autorisé
à pénètrer en Egypte avec l'accord des au to rités de ce pays
deouis la fondation d'Israél en 

M. Abie Nathan avait déjà tenté, et dans un esprit de paix ». de venir en Egypte, mais chaque fois il avait été refoulé, d'ailleurs avec égards, par la police égyptienne, au Caire en juin 1969 et à deux reprises à Port-Sald, en juillet et septembre 1975.

En dépit du démenti palestinien à propos d'une «déclaration commune»

# Les contacts entre M. Peled et l'O.L.P. semblent avoir ébauché un rapprochement

Les membres dirigeants du conseil Israël-Palestine, qui regroupe des personnalités israé-liennes favorables à la paix avec les Palestiniens, ont présenté à Tel-Aviv, dimanche 2 janvier, un texte élaboré à la suite d'une rencontre à Paris, les 31 décembre 1976 et 1° janvier 1977, entre le général de réserve israélien Péled et un - membre du conseil directeur de l'O.L.P. proche de M. Arafat ..

Le conseil Israël-Palestine a précisé que ce document n'avait pas été signé par cette personnalité palestinienne, mais a estimé qu'il ne sera pas démenti et pourrait être même confirmé « en bonne et due forme ».

A Beyrouth, M. Farouk Kaddoumi, chef du

Jérusalem. — Il va, semble-t-il, devenir de plus en plus difficile aux dirigeants israéliens de soutenir, comme ils le font actuellement, que l'offensive de paltarabe n'est qu'une diabolique machination en vue d'endormir la vigilance d'Israél et de lui porter un coup fatal.

Les propos conciliants se mul-

porter un coup fatal.

Les propos conciliants se multiplient dans les capitales arabes des « pays du champ de bataille », et le président Sadate est même allé jusqu'à se rapprocher des thèses israéllennes sur le règlement du problème palestinien, affirmant au Washington Post qu'un libre institutional despite qu'un lien institutionnel devrait exister entre la Jordanie et le futur Etat palestinien. L'Organi-sation de libération de la Pales-tine elle-même resserre ses rela-tions avec le conseil israélien pour la paix Israël-Palestine, et un pas important a été fait à Paris, au cours d'une rencontre entre son président, M. Péled, et un membre de la direction de l'OLP., qui, selon son interlo-cuteur israélien, est a chargé de coordonner les efforts de paix » au sein de l'Organisation. Un membre du consell israélien pour la paix nous a déclaré qu'il s'agissait de M. Issam Sartaoui, qui, au sein de la direction de l'O.L.P., a pour mission d'assurer le contact avec les Israéliens. Au cours d'une conférence de presse à Tel-Aviv, M. Péled a déclaré dimanche avoir été autorisé par le représentant de l'O.L.P. à porter à la connaissance du public israélien les termes d'une déclaration é c r l t e confirmant une série de rencontres qui ont déjà permis à des délégués de l'OLP. d'unent mandatés et aux

membres du conseil israéllen d'échanger leurs vues pour parve-nir à la paix entre Israéllens et Palestiniens.
La déclaration mentionne que l'O.L.P. est favorable à un règle-ment basé sur le principe du respect mutuel de l'indépendance des deux peuples et estime que le manifeste du conseil israélien est une « base convenable » pour la recherche d'une solution au

### Egypte

M. CHAARAOUI GOMAA ANCIEN MINISTRE DE L'INTÉRIEUR est libéré

(De notre correspondant.)

Le Caire. — Deux anciennes personnalités politiques nassé-riennes emprisonnées, MM. Chaa-raoul Gomaa, ancien ministre de l'intérieur, et Diaeddine Daoud, ancien secrétaire à l'Union sociaancien secretaire à l'Orion socia-liste arabe (parti unique), ont été libérées le 1ª Janvier sur l'ordre du président Sadate. Les deux prisonniers apparte-

nalent au groupe d'une dizaine de politiciens nassèriens pro-soviétiques arrêtés et condamnés en mai 1971 « pour avotr tenté de renverser le président Sadate ». M. Gomas avait été condamné à M. Gomas avait été condamné à la réclusion perpétuelle, après la commutation de sa condamnation à mort, et M. Daoud avait été frappé d'une peine de dix ans de prison. La découverte du « complot du 15 mai 1971 » a permis au successeur de Nasser de disposer de tous les leviers de commande et d'évincer l'Union soviétique de la vallée du Nil.

d'évincer l'Union soviétique de la vallée du Nil.
Compte tenu des mesures de libération anticipée déjà prises dans le passé par le Raïs, seules deux anciennes personnalités arrêtées en mai 1971 restent encore incarcérées: MM. Ali Sabri, anciennes de la Paris. incarcérées: MM. Ali Sabri, an-cien vice-président de la Répu-blique et ancien chef de file des nassériens russophiles, et Sami Charaf, a n ci en ministre. Condamnés à mort, MM. Sabri et Charaf avaient également vu leur peine commuée en réclusion à vie. Leur grâce est maintenant prévue. assure-t-on au Caire. En atten-dant, si l'on excepte quelques extrémistes islamiques arrêtés ré-cemment, MM. Sabri et Charaf sont actuellement les deux seuls prisonniers politiques égyptiens. prisonniers politiques égyptiens.

Troubles dans une ville de Basse-Egypte. — De violents incidents ont eu lieu, samedi 1" janvier, dans une petite ville de Basse-Egypte à la suite de l'intervention des forces de l'ordre pour arrêter un certain nombre de « hors-la-loi ». Ils ont fait, selon un communiqué officiel, dix-huit blessés; dix-sept « repris de fustice » ont été arrêtés.

J.-P. P.-H.

département politique de l'O.L.P., a affirmé cependant que son organisation n'était pas an courant de l' e existence d'un tel texte ». Interrogé ce lundi au sujet de la mise au point de M. Kadoumi, M. Péled a déclaré que ce démenti portait uniquement sur la signature par un représentant de l'O.L.P. d'un communi-qué commun. Or M. Péled assure n'avoir jamais fait état de cette signature, et il confirme que la rencontre de Paris avait bien en lieu. Il ajoute que son interlocuteur palestinien, après avoir consulté Beyrouth par téléphone la suite de la publication du document de M. Kaddoumi », lui a pleinement confirmé les

De notre correspondant

Selon M Péied, l'O.L.P. 2 donc implicitement renoncé à sa charte, qui non seulement n'admet pas l'existence de l'Etat d'Israel mals aussi rejette la notion de « peuple juij ». Toujours selon M. Péied, l'O.L.P. va même plus loin puisque, en jugeant que le manifeste du conseil israéllen offre une « base convenable », l'organisation de M. Arafat ne s'oppose pas à ce que « l'Etat d'Israél conserve sa vocation inaliénable envers le sionisme et le monde juij (article 10) » et admet que « Jérusalem est la capitale éternelle du peuple juij (...) restern réunifiée dans le cadre d'une supermunicipalité (...) et la partie arabe de Selon M Péled, l'O.L.P. a donc palité (...) et la partie arabe de la ville pourra deventr après l'instauration de la paix la capitale de l'Etat arabe palestinien (arti-cle 6). »

cle 6). »

Ce langage de l'O.I.P. n'est perçu pour l'instant par le grand public israélien que par l'entremise de personnalités israéliennes aussi peu marginales que MM. Péled, ancien général et actuellement professeur à l'université de Tel-Aviv, Arieh Eliav, député, ancien secrétaire général du parti travailliste et ancien vice-ministre. M. Yaacov Arnon. vice-ministre, M. Yaacov Arnon, ancien directeur général du miancien directeur général du mi-nistère des finances, et M. Elia-hou Eliachar, qui appartient à une très honorable famille sépharade de Jérusalem, et autres écrivains, journalistes et hommes politiques. Il faut bien convenir que ce langage est assez nou-veau. M. Eliav l'admet volon-tiers en déclarant, le 17 dérembre, an journal Honoratz : a L'OL P. au journal Haaretz : a L'OLP. a profondément modifié son atti-tude, et son réalisme l'a conduit tude, et son réalisme l'a conaux à une vértiable métamorphose. Nos interlocuteurs savent qu'ils ont devant eux des sionistes attachés à l'Etat fuif et à son lien indissoluble avec le peuple fuif : le sionisme. 's

On peut d'ailleurs se demander si l'OLP, est bien seule à avoir subi une « métamorphose ». Vendredi 31 décembre c'est par un ventrein si necemore c'est par un accès inattendu que seize mem-bres du grand mouvement de femmes sionistes américaines Ha-dassah ont pénétré en Israèl. C'est par le pont Allenby, qui enjambe le Jourdaint, que ces femmes sionistes, conduites par leur prési-dente, Mme Charlottte Jacobson, ont fait leur entrée en Israël sous l'œil incrédule des militaires.

termes de la - déclaration écrite - dont il avait fait état au cours de la conférence de presse.

qui n'ont jamais vo de sionistes surgir de ce côté-là de la ligne de démarcation. Mme Jacobson n'est pas seulement présidente de la Hadassah, elle est aussi prési-dente de la Fédération sioniste dente de la Fédération sioniste des Etats-Unis et membre de l'exécutif mondial de l'Organisation sioniste, dont le siège est à Jérusalem. A la tête de ce batalllon de militantes, elle a parcouru l'Egypte, où elle a été reçue par l'épouse du président Sadate, la Syrie et la Jordanie. On est loin du temps où un certificat de baptème était nécessaire pour pénétrer dans certains pays arabes. L'heure de la réconciliation a-t-elle vraiment sonné? Pour certains, à Jérusalem, tous ces signes étonnants marqueraient, si rien ne venait les balayer brutalement, l'avènement de l'ère messianique. Mais les sceptiques sont les plus nombreux. Les Arabes, disent-lla reçoivent Mme Jacobson et ses militantes parce qu'ils veulent plaire aux Américains et s'efforcer de séparer les juis des Israéliens. Si l'OLLE disent la pura les plus des largéliens. Si les disents les plus des largéliens.

les julis des Israéliens. Si l'OLP, disent-ils encore, n'a plus de griefs contre le sionisme dé-noncé il y a près d'un an aux Nations unies comme une forme de racisme, pourquoi ne le dit-elle pas elle-même et dans une capitale arabe?

capitale arabe?

C'est dans cet esprit de méflance totale que s'exprimaient
les orateurs à la séance d'ouverture, à Jérusalem, dimanche
2 janvier, du treixième congrès
du parti nationaliste Hérouth
(force principale du groupe d'opnostion Likrad) position Likoud). Le grand rabbin Shlomo Goren

Le grand rabbin Shlomo Goren et M. Menahem Begin, président du Hérouth, se sont fait longuement acclamer par une foule de près de quatre mille délégués, — en affirmant, textes bibliques à l'appui, que tout Eretz Israël (la Palestine) était la propriété exclusive du peuple juif. Il ne saurait être question pour M. Begin de permettre la création d'un Etat. permettre la création d'un Etat palestinien, qui très rapidement deviendrait une « base soviétique ».

Ce congrès du Hérouth est le premier des congrès que vont vraisemblablement tenir tous les vraisemblablement tenir tous les partis avant les élections générales de mai prochain. Tout porte à croire que l'avenir de la Cisjordanie occupera une place prépondérante dans les débats, et le scrution de mai pourrait avoir sur ce point une importance décisive.

# EUROPE

### Espagne

### De nombreuses manifestations en faveur de l'amnistie ont eu lieu au Pays basque

Les ravisseurs de M. Antonio Maria de Oriol ont adressé, le dimanche 2 janvier, un nouveau message au quotidien madrilène · Informaciones », dans 'equel ils exigent la libération et le transfert à Alger de quinze prisonniers politiques en échange de la vie du président du conseil d'Etat espagnol. Il s'agit de militants maoistes et de membres de l'organisation séparatiste basque ETA. Le message des ravisseurs, membres du GRAPO (Groupe de résistance antifasciste du premier octobrel ne contenait cependant aucun ultimatum. Nous attendrons - ce qu'il faudra », ont ils

De notre correspondant

Madrid. — Plusieurs manifestations en faveur de l'amnistie
ont eu lieu au Pays basque à
l'occasion de la nouvelle année.
Dans la nuit de la Saint-Sylvestre, près de deux mille personnes ont défilé dans la ville
d'Eibar en portant des drapeaux
basques. Elles ont été dispersées
par la garde civile. Un jeune
homme a été renversé par une
Jeep des forces de l'ordre, et un
ouvrier métallurgiste a dû être
hospitalisé à la suite des coups
qu'il avait reçus. Madrid. - Plusieurs manifes-

qu'il avait reçus.

Dans la même soirée, cinq mille personnes ont manifesté à Bara-caldo, dans la province de Bis-caye. Au passage du cortège, les habitants arboraient le drapeau basque à leurs fenètres et applaudissaient, tandis que les manifes-tants crialent « Amnistie totale ! » et « Liberté! ». La force publique n'est pas intervenue. A Saint-Sébastien, où un mil-

lier de personnes ont également défilé, vingt-trois maires de la province de Guipuzcoa ont tente de placer un drapeau basque au de placer un drapeau basque au balcon du palais de la députation provinciale. Le président de la députation les en a dissuadés en affirmant : « Le drapeau basque est sur le point d'être légalisé ». La députation, réunie en séance plénière, a alors approuvé à

l'unanimité une motion deman-dant au gouvernement que soit, reconnu le caractère officiel de la langue basque, aux côtés de la langue espagnole, comme c'est le cas depuis peu pour le cata-lan, en Catalogne. La députation a également demandé la convo-cation immédiate des « juntes générales du Pays basque » pour discuter la question de l'autonodiscuter la question de l'autono-mie: l'amnistie pour tous les prisonniers politiques, enfin, a été rèclamée et de nombreuses occu-pations d'églises ont également pations d'églises ont également eu lieu dans toutes les provinces basques, sauf en Navarre. Des veillées de jeune se sont prolon-gées jusqu'au matin du 1<sup>er</sup> jan-vier. Les participants réclamaient tous l'amnistie. Au monastère d'Estaberiz, près de Vitoria, chef-lieu de la province d'Alavaz, une centaine de prêtres se sont réu-nis pendant la nuit avec des parents de prisonniers politiques parents de prisonniers politiques basques. Durant la veillée, une motion a été rédigée, demandant l'amnistie totale, la «libération» du Pays basque, et le droit à la liberté de tous les hommes. La motion encourage le peuple bas-que à continuer de lutter « tant basque dans les prisons espa-

JOSÉ-ANTONIO NOVAIS.

### M. CARRILLO: la légalisation du P.C.E. doit intervenir avant les élections

Dans une interview qu'il a dans une situation critique. Jen accordée le 31 décembre, à l'agence de presse yougoslave Tanyug, en Espagne étant de nature à M. Carrillo, secrétaire général du parti communiste es, agnol, a gresser la question de la légalisa-M. Carrillo, secrétaire général du parti communiste es, agnol, a déclaré: «La légalisation du parti parti communiste e s. a g n o l. a déclaré : La légalisation du parti communiste espa a l. 10 l devient aujourd'hui inévitabl . et n ou s espérons q u e le gouvernement n'insistera plus pour nous rejeter. Je dois dire qu'en me libérant de prison et en supprimant le Tribunal de l'ordre public (TOP) le gouvernement espagnol n'est pas l'égal. Les autres partis démocratiques non plus, m'èm e s'ils peuvent faire vernement espagnol a montré qu'il tenait comple de la réalilé et des tendances profondes du pays. M'. Carrillo a également répété: a Le parti communiste espagnol ne doit être l'égalisé qu'après les élections. La légalise tion du parti communiste espagnol ne doit être l'égalisé stion doit intervent avant. Autre-

Le parti communiste espaonal n'appartient à aucune internatio-nale, ne reçoit d'instructions d'aucun cenire et ne lépend de per-sonne. » Dans une interview à l'Humanité, d'autre part, M. Car-rillo confirme qu'il lui a été offert, le jour de son arrestation, soit d'être reconduit à la frontière, soit d'être traduit devant le Tribunal de l'ordre public : Je ne dé-strais nullement être reconduit e dans les débats, et le e mai pourrait avoir sur ne importance décisive.

ANDRÉ SCEMAMA.

Source national de la frontière : je choisis donc le TOP. Je savais que cette décision, dans l'éventualité d'une exécution de M. Oriol, pouvait me placer

- 50 8 8405E1

20 B S

. ۾ . - . نه<sup>[ا ع.</sup>

tars. ....

They become

tole, e.e. And or the state of

De Maria 21 The state of the s

se chilien -

wande-Bretagne

DUTTERS BOTTWEINZ

A NOTE IV KOMAETTE

TOME DE PECHE

@ 1672 097-1-5 - . . .

ET BULGARES

tre, prochain, merce, and

Mate. 25rent

網知過 頭頭

sation doit intervenir avant. Autre ment, nous serious arbitrairement exclus du Parlement. J'ai cependani confiance. Le bon sens qui a préside à ma libération dessuit se manifester aussi en matière de reconnaissance du droit du parti communiste espagnol à la léga-lité. Il y a au gouvernement des gens qui ne parlagent pas les idées des communistes ni celles de l'ensemble de l'opposition démo-cratique. Le problème est celui de l'évolution de la société. Une évo-lution dont la nécessité est devenue évidente. »

# ASIE

# Pékin admet la persistance de « problèmes »

Partout ailleurs, y compris dans des provinces frontalières comme le Hellungkiang ou le Sinklang, on se plaint d'ainfluences néon se plaint d'ainfluences né-fastes » ressenties notamment dans le courant de l'année 1976 mais aussi, parfois, à des époques beaucoup plus anciennea. Il arrive, par exemple, que les aquatte » soient aujourd'hul accusés d'avoir « saboté la révolution culturelle » en provoquant les désordres et les luttes qui marquèrent ce mouve-ment il y a dix ans

ment il y a dix ans

Dans une quinzaine de provinces, on fait état d'incidents
récents, de gravité très variable,
antérieurs à la chute des
« quatre ». Cela va de manifestations d'« anarchisme » (Hounan)
à la séquestration des responsables provinciaux du parti (Shansi,
23 août 1976) en passant par des
« aifrontemenis armés » accompagnés on non de « pillages » gnés ou non de « pillages » (Setchouan, préfecture de Paoting, dans le Hopel), des mouvements de grève plus ou moins étendus et prolongés (Chekiang, Hupeh, Klangsi) et des manifestations de rue avec occupation de bâtiments officiels.

Les responsables locaux de ces désordres sont assez clairement désignés. M. Hua Kuo-feng, dans son discours du 2f décembre, à la conférence nationale sur l'agri-culture, a lui-même nomme deux culture, a lui-même nomme deux « no u ve au x contre-évolution-naires »: MM. Wong Sen-ho et Tchang Tie-cheng, ten u s pour responsables de désordres, ;e premier à Hangchow, le second dans le Liaoning et le Shansi Un troisième personnage. M. Chu Kochia, s'identifie sans peine dans le Yunnan, où il avait rang de vice-président du comité révolutionnaire provincial Enfin, le propre ne ve u du président Mao.

pas moins les « pertes sérieuses », voire « extrémement sérieuses », causées par les désordres, les arrêts de travail et la perturbation des transports ferroviaires

Assez rares, en revanche, sont les cas où l'activité des « quatre » ou de leurs agents sont dénoncés au sein de l'armée. La vanité de leurs tentatives pour détourner les militaires de leur devoir est au contraire signalée. Dans le Klangsi, toutefois, la « bande des quatre » est accusée de s'être appuyée sur d'anciens partisans de Lin Piao mai repentis our appuyee sur d'anciens partisans de Lin Piao mai repentis pour « prendre pied dans l'A.L.P. ». La référence à Lin Piao n'est pas tout à fait un cas isolé. Dans Le Liaoning, par exemple, des affiches ont réclamé la libération d'un personness emprisonné à d'un personnage emprisonné à l'époque de la chute de l'ancien ministre de la défense.

### Un « poison résiduel »

Que subsiste-t-il autourd'hut de Que subsiste-t-il aujourd'hui de ces désordres? Des signes d'agitation et d'instabilité plus ou moins graves ont été enregistres après «l'écrasement de la bande des quatre», c'est-à-dire postérieurement à la première semaine d'octobre, dans une disaine de provinces. Quatre d'entre elles ont fait l'objet d'instructions spè-

M Mao Yuan-hsin, qui occupait les fonctions de secrétaire du parti dans le Liaoning, fait l'objet d'attaques virulentes et précises. Ailleurs, diverses périphrases sont employées pour désigner « la main noire » ou le « partisan juré » des « quatre » dans telle province ou préfecture. D'une manière générale, il est question d'un « petit nombre de personnes » qui ont localement trempé dans la « conspiration ».

Fréquemment, on n'en déplore pas moins les « pertes sérieuses », endroits (Kiangsi).

Au Yunnan, des « mesures effi-Au Yunnan, des amesures efficaces » sont réclamées pour a éliminer le factionnalisme bourgeois », ce qui l: se supposer que
ce dernier sévit toujours dans le
Kwantung, le Setchouan, le
Shansi, le Heilungkiang. Il est
question du a poison résiduel »
laissé par l'influence des « quatre » et qui doit à tout prix être
éliminé. Les personnalités coupables d'avoir trempe dans le
a complot » sont invitées à se
dénoncer elles-mêmes au plus tôt
si elles veulent être pardonnées.

Les fauteurs de troubles sont menacés de graves sanctions. Six de ces dix provinces ont pour premier secrétaire du comité pour premier secrétaire du comité du parti une personnalité « réha-bilitée » après avoir été condam-née à l'époque de la révolution culturelle (Chekiang, Fuklien, Hupeh, Riangsi. Setchouan et Yungan); trois autres ont pour premiers secrétaires des person-nages qui furent « critiques » à la même époque (Hopei, Shansi, Expansion. nages qui furent « critiqués » à la nême époque (Hopei, Shansi, Kwantung). Peut-il s'agir d'une simple coîncidence? Il semble légitime de penser que la lutte a été d'autant plus àpre dans ces provinces et qu'elle y laisse des séquelles d'autant plus graves que le « groupe de Changhai » S'y heurtait à des adversaires décla-

rès. Il n'est pas exclu non plus que les « séquelles » actuelles corque les «sequelles » actuelles cor-respondent moins à des velléités de résistance de la part des parti-sans que la «bande des quatre» qu'à la détermination de person-nages rétablis récemment dans leurs grades et leurs privilèges de liquider avec ceux qui les abat-tirent il y a dix ans un conten-tieux qui les tensit à cœur.'

ALAIN JACOB.

### Sri-Lanka

L'AGITATION SOCIALE SE DEVELOPPE — Les employés des postes et télécommunications se sont joints, le 1º janvier, au mouvement de grève déclenché le 22 décembre par les cheminots, et suivi par les dockers. Les travailleurs réclament une revalorisation de leurs salaires. Les autorités affirment qu'il s'agit d'une « conspiration » animée par des syndicats hostiles au gouvernement.

### Népai

L'ANCIEN PREMIER MINISTRE, M. B. P. KOIRALA, a été appréhendé, le 31 décembre, à Katmandou alors qu'il rentrait d'exil à la suite des mesures d'amnistle prononcées par le roi Birendra (le Monde du 31 décembre 1976).

### Cambodge

LES PAYS-BAS ont établi lundi 3 janvier des relations diplomatiques a vec Phnom-Penh. — (A.P.)

Italie

gillise le latican de se liner à la TO THE REAL PROPERTY.

THE THE PERSON NAMED IN

200 The state of the s 1719

Union sovietique

fravda pour suit sa campagne mure la presse occidentale

TOTAL STATE OF THE STATE OF THE

The second of th

The state of the s

THE RESERVE AND THE PERSON OF THE STATE OF THE LONG THE STATE OF

างการ โปรกา เปลูกรัฐเสียมกัน **ระวัดสะ**กัก

ক্রান্তার করা, ক্রোন্তারীপ্রতার প্রস্কৃত্র আরু প্রকৃত্র ক্রান্ত্রকার একেনা ক্রিকানাকার প্রতি ক্রান্ত্রকার ক্রান্ত্রকার ক্রান্ত্রকার

උද්යාලය එක එකොල් වෙනිකමන්ද THE PROPERTY AND THE PARTY OF T

化海绵性溶液 电热线操纵器

TO COUNTY TO A TO THE A PER A

The day through the entire

THE PROPERTY OF THE PARTY.

The state of the s

া বিভাগ ক্রান্ত কর্মানের কর্মান্ত ক্রান্ত ক্রান ক্রান্ত ক্রান্ত ক্রান্ত ক্রান্ত ক্রান্ত ক্রান্ত ক্রান্ত ক্রান ক্রান্ত ক্রান্ত

TOTAL CAN CAME OF CONSTRUMENT AND CAN CAME OF CANCEL CONTROL CONTROL OF CANCEL CONTROL OF CANCEL CONTROL CONTROL

---

THE PARTY OF THE P

AND PARTY OF STREET ,或count (26) (有数字符 JACQUES AMALEIC irlande du Nord

UNE SERIE D'ATTENIATS A MARQUE LE DÉBUT DE 19 Contact of the Professional Contact of ultratzte & ta bembe er- ee de ales out taalges in **debiet de** F

tier en frieute de Rord. & Cr the efficient action blooms and the companies of the comp antes

Cre im denit tractions : 4 positive for general comments Alenton Ge at Macter garite rements dures, on 1977, devent The same entoute the parameter term Formula and engage or be a promi-

With the Clarate Mickelland in total. A Claret Measure of the innerty do Nautoneri gott in 1. Lande de Naud a finitation in 1. Lande de Naud a finitation entre entre de la lande de la la lande de la lande

Co frience Car North; the Enter. Determ to a unity nagrous and the first term to a property that the control of th tre ist continuence de ting ! Coultre de 9 mar, tet gran f Come of the case or the best



# EUROPE

### Italie

# L'«Europeo» accuse le Vatican de se livrer à la spéculation immobilière

Rome. — Le quart de Rome est entre les mains du Vatican. C'est ce qu'affirme dans son dernier numéro l'hebdomadaire Europeo, qui publie également sur sept pages la liste complète des terrains, des immenbles et des palais appartenant au Saint-Siège. Mais les biens immobiliers du Vatican ne sont pas fixés pour l'éternité. Tel terrain pourrait être vendu à la commune de Rome pour y construire des immenbles à loyer modéré. Tel palais sera cédé à une banque, tel immeuble à une chaîne d'hôtels.

Les services financiers du Vatican, directement rattachés à la secrétairerie d'Etat, évitent en règle générale de vendre ces biens

règle générale de vendre ces biens à seule fin de se procurer de l'argent frais. Un immeuble sera cété de préférence à une société dans laquelle le Saint-Siège a

Moscou. — La campagne déclen-chée par les commentateurs sovié-tiques contre la presse occidentale

n'a connu aucune trève, même pendant les fêtes de fin d'année.

pendant les fêtes de fin d'année. C'est ainsi que la Pranda est revenue sur le sujet dans son numéro du 1<sup>st</sup> janvier. Sans doute pour faire bonne mesure, l'un des observateurs politiques du journal, M. Ratiani, n'a pas hésité à établir une comparaison entre la «campagne antisoviétique» qu'il croit déceler dans la presse bourgeoise et la propagande organisée pendant la dernière guerre mondiale par les services de Goebbels pour inciter les soldats de l'armée rouge à déserter...

M. Ratiani, qui ne s'embarrasse pas de nuances, laisse entendre

pas de nuances, laisse entendre que ceux qu'il appelle sans autre précision les « journalistes bour-geois » feraient aujourd'hui le même travail que les sbires de Goebbels il y a trente-cinq ans.

M. BORISSOV

REFUSE D'ÉMIGRER AVANT D'ÊTRE DÉCLARÉ De notre correspondant

une participation. Cavalleri Fil-ton, par exemple, a été construit sur un terrain appartenant à l'Eglise catholique par l'intermé-diaire de a Societa Generale Immobiliare qui s'est empressée d'acheter les trois quarts des actions de l'hôtel. On ne reproche pas à un Etat de bien gérer ses finances, mais le Vatican est-il un Etat comme un autre?

un Etat comme un autre ?

Europso rappelle que le concordat de 1929 stipule l'exterritorialité d'une partie du patrimoine immobilier du Vatican. comme la basilique Saint-Jean de Latran, qu'on imagine mal faisant l'objet d'une transaction. La piupart des immeubles appartenant au Saint-Siège et à des associations religieuses bénéfi-

Leur objectif serait simplement de faire échec à la détente et d'en revenir à la guerre froide.

a Nous vivons sous un beau ciel pacifique, écrit l'observateur de la Pravda, où la détente progresse sur la planète... Toutefois, la lutte idéologique se poursuit. La propagande bourgeoise diffuse jour et nuit des informations calom-

nicuses pour dénigrer la société socialiste. Cette propagande gugne de plus en plus la presse occidentale. Au fur et à mesure que le socialisme remporte de nouveaux

succès et réhausse son prestige, en parcourant journaux et heb-

domadaires, on se convainc que leur rédaction veille strictement à ce qu'aucun numéro ne paraisse

sans une information antisovié-

Union soviétique

La «Pravda» poursuit sa campagne contre la presse occidentale

De notre correspondant

cient d'exemptions fiscales consi-dérables, toujours en vertu du concordat. Lorsque le Vatican vend un bien immobilier à un tiers, ou une société qui lui appar-tient, ce n'est donc pas un marché tout à fait comme les autres.

L'Eglise est propriétaire de biens immobiliers à Rome par l'inter-médiaire de quatre-vingt-sept ordres religieux masculins et trois cent ringt-dine ordres (établise ordres religieux masculins et trois cent vingt-cinq ordres féminins. La plupart de ces immeubles ont comme unique vocation d'abriter les serviteurs du culte. Europeo cite pourtant des cas où ce qui était religieux est devenu nettement spéculatif. Le Vatican crée même des sociétés spécialement destinées à faire fructifier une propriété immobilière. C'est ainsi que l'ordre des sœus franciscaines a vendu l'une de ses résidences à une société pour 1 milliard 100 millions de lires. Cette société fit démolir l'immeuble et construisit un hôtel de luxe vendu par la suite 4 milliards 500 millions de lires à une autre société entièrement contrôlée par le Vatican. L'intérêt de ce genre d'opération est évident : les biens immobiliers protégés par le concordat se transforment en investissements spéculatifs qui continuent à rapporter de l'argent au Saint-Siège.

a rapporter de l'argent au saintSiège.

Europeo cité également l'exemple d'un couvent de la congrégation des frères de la charité qui
fut transformé en bureaux locatifs par l'intermédiaire d'une société appartenant au Vatican,
dont le siège légal se trouve à
Panama. Dans d'autres circonstances, il s'agira d'une vente pure
et simple, mais pas avec les
exemptions fiscales prévues par
les accords du Latran. Europeo
mentionne aussi le cas d'un immeuble vendu à une agence de
presse pour 1 milliard et demi de
lires. La transaction n'a rapporté
que 2 000 lires à l'Etat italien
puisqu'il s'agissait d'un «bien
immobilier situé dans un Etat
étranger». Tel immeuble vendu à
un prix dérisoire à une société
contrôlée par le Saint-Siège rapcontrôlée par le Saint-Siège rap-portera sous forme de loyer 10 millions de lires par an. Tel autre sera acheté à moindre prix par une société du Vatican afin d'être revendu au prix fort à un tiers a Nous sous travagnes en Après avoir égratigné au passage le Figoro et le New York
Times, M. Ratiani s'en prend
ensuite à deux anciens correspondants américains à Moscou,
Hedrick Smith, du New York
Times, et Bob Kayser, du
Washington Post. Tous deux ont
publlé un livre sur l'U.R.S.S. à
leur retour aux Etats-Unis; celui
de H. Smith, les Russes (le Monde
du 30 avril 1976), a eu un grand
succès en Occident, mais la presse tiers. «Nous nous trouvons en juce de biens appartenant au Va-tican, mais gérés par des sociétés qui, en pratique et en droit, sont italiennes, commente Europeo. tatennes, commente Europeo. Elles dervaient être soumises à nos lois et à notre fisc. C'est une évasion fiscale légalisée. » L'Eglise fait valoir que ce statut

succès en Occident, mais la presse soviétique avait toujours évité, jusqu'à présent, d'en parler, ne seralt-ce que pour l'attaquer. permet de maintenir des communautés religieuses et des ordres dépourvus de sources de reve-nus Mais à partir du moment où le Saint-Siège fait fructifier ce patrimoine qui se trouve sur le territoire italien, il parait difficile de justifier l'application des normes du concordat.

TÊTE A TÊTE AVEC LE MAIRE

DE ROME, ÉLU SUR UNE

LISTE DU PARTI COMMUNISTE.

(De notre correspondant.)

Rome. — Le pape Paul VI a reçu en audience privée en fin de matinée, ce lundi 3 janvier, M. Giulio-Carlo Argan, maire de

Rome, indépendant de gauche, elu sur une liste du parti communiste. Le chef de l'Æglise catholique et le premier citoyen de Rome s'étaient déjà rencontrés

de Rome s'étaient déjà rencontrés à deux reprises, mais en public et non en tête à tête.

La première occasion s'était présentée le 8 décembre 1976 lorsque le pape alla bénir, comme il le fait chaque année, la colonne érigée place d'Espagne en hommage à l'Immaculée Conception.

Le maire de Rome avait tenu à assister à la cérémonie.

Le deuxième entretten, toujours

### quelques mots: il ne s'agit, selon quelques mots: il ne s'agit, selon lui, que d'un ramassis de « potins petits-bourgeois » et d'une « pasquinade de mauvais aloi ». Et à tous les correspondants en poste à Moscou, ces « témoins de l'édi-fication de la société communiste » qui pourraient être tentés de publier un ouvrage. l'observa-PAUL VI S'EST ENTRETENU EN teur de la *Pranda* recommande de s'inspirer plutôt de l'Américain John Reed, l'auteur des *Dix jours*

M. Ratiani expédie le sujet e

tion). « Tous se souviennent de ce livre immortel », dit-il.

M. Ratiani a raison sur ce der nier point. Pour être plus précis, on peut même affirmer que l'ou-vrage de Reed ne constitue plus qu'un souvenir en U.R.S.S. Sa dernière édition (avec les pré-faces originales de Lénine et de Kroupskaia) remonte en effet, à 1957, au lendemain du vingtième congrès. L'ouvrage, qui fait la part trop belle à un certain Trotski, est introuvable dans les librairies depuis de longues années.

qui ébranlèrent le monde (écrit immédiatement après la révolu-

JACQUES AMALRIC.

# SAIN D'ESPRIT Le dissident soviétique Vladimir

grad le jour de Noël et envoyé dans un höpitsi psychiatrique, a refusé d'émigrer dans les mêmes conditions que Vladimir Boukovski, affirme l'hebdomadaire britannique « Obser-

Dans un entretien téléphonique Dans un entretien telephonique avez un autre dissident sovietique, M. Victor Falmberg, qui vit à Lon-dres, Mme Irnina Borissoy a précise que son mari avait refusé de quitter l'Union soviétique, comme on le lui proposait, tant que les autorités ne l'auraient pas relâché de l'hôpital psychiatrique et déclaré officielle-ment parfaitemnet saln d'esprit. M. Fainberg a précisé à l'« Observer » que Vladimir Borissov risquait en réfusant de quitter l'Union soviétique d'être définitivement classé comme maiade mental ou bien d'être accusé de distribuer de la propagande antisoviétique, délit passible de sept ans de prison. D'autre part, au Costa-Rica où II

réside, le fils de M. Huber Matos, ancien guérillero cubalo, emprisonné depuis dix-sept ans, pourrait être échangé très prochainement contre M. Jorge Montes, ancien senateur communiste chilien. — (A.P.P.)

# Grande-Bretagne CINQ CHALUTIERS ROUMAINS

### ET BULGARES ONT VIOLÉ LA NOUVELLE ZONE DE PÊCHE

(De notre correspondant.)

ALAIN JACE

Sri-Lanka

L'AOFTATION SOCIAL
DEVELOFFE LES CHE
Ges poètes et les che
Hes ches les ches des ches
Hes ches les ches des ches des ches
Hes ches les ches des ches des ches
Hes ches les ches des che

Népal

L'ANCEN PREME

Me 47-27

Lordres. — Le temps n'est plus où les écoliers apprenaient à défi-nir la Grande-Bretagne comme nir la Grande-Bretagne comme « un morceau de terre entouré par la Home Fleet ». Au cours des premières quarante-huit heures durant lesquelles la marine et l'aviation britanniques ont sur-veillé la zone de pêche commu-nautaire contrôlée par Londres, établie depuis le 1° janvier jus-m'à 200 milles des côtes, cinq cha-lutiers au moins annartemant aux lutiers au moins appartenant aux pays de l'Est ont défié impunément la nouvelle réglementation.
Trois des « braconniers » repérés par les avions Nemrod sont de nationalité roumaine; les deux autres appartiennent à la Bulga-lie II est versi que dans l'immérie. Il est vrai que, dans l'imme-diat, les autorités britanniques affirment ne pas vouloir interve-

mir de façon trop active.
En fait, il est assez clair des
maintenant que la Grande-Bretagne dispose de moyens très limités pour assurer la surveillance d'une zone convrant près de qua-tre cent cinquante mille kilomètres carrés d'océan. Les trois frégates vont recevoir le renfort de onze dragueurs de mines en attendant que quatre navires patrouil-leurs en construction puissent être mis en service. — J. W.

# une sèrie d'attentats A MARQUÉ LE DÉBUT DE 1977

Belfast (A.F.P.). — Une série d'attentats à la bombe et de fusil-lades ont marqué le début de l'année en Irlande du Nord. A Cross-magien, un soldat britannique a été tué et deux autres blessés au cours

l'explosion d'une volture plégée. A Belfast, trois jannes femmes out ôté blessées de la même façon. L'une d'elles a dû être amputée des deux Ces incidents semblent veni appuyer les récents communiqués de l'IRA provisoire et de son alle politique, qui ont annoucé leur

nique face au cessez-le-feu de trois jours respecté par les « provos : pour les fêtes de Noël a. Personne, cependant, n'a revendiqué l'attentat qui a causé la mort du bébé. M. Ciaran Mckeown, l'un des leaders du Mouvement pour la paix en Irlande du Nord, a rappelé que la victime était le quatre-vingttrebième enfant qui trouvait la

en Irlande du Nord, en 1969. Selon le a Daily Express », l'Ulster Défense Association, la plus impor-tante organisation paramilitaire protestante, fabriquerait clandestinenent des mitraillettes pour combattre les commandos de l'IRA. D'un calibre de 9 mm, ces armes équipergient mille cinq cents hommes

# Irlande du Nord

Le deuxième entretien, toujours bref et public, eut lieu le 1 jan-vier. M. Argan assista à la messe pour la Journée de la paix, cêlé-brée par Paul VI dans une église de la banlieue romaine. Dans un d'un échange de coups de feu. Un bébé de cinq mois a été tué par

de la banileue romaine. Dans un cas comme dans l'autre, on se limita à échanger des compliments et les vœux sous les flashes des photographes.

Dans l'esprit de M. Argan, ces rencontres étaient destinées à confirmer l'existence des rapports normany instaurés avec le Saintnormaux instaurés avec le Saint-Siège depuis son élection à la mairie au mois d'août 1978, ainsi qu'il le déclarait au Monde le 8 septembre 1978. M. Argan n'a fait que respecter la tradi-tion. L'audience de ce jour ne déroge pas à la règle puisque le conseil municipal et le maire préintention de se montrer particuliè-rements dures, en 1977, devant a la manyaise volonté de l'armée britansentent traditionnellement

sentent traditionnement lundi de l'année nouvelle. L'entretien entre Paul VI et l'aven a précédé cette céré-M. Argan a précédé cette céré-monie rendue traditionnelle par les municipalités démocrates-chrétiennes depuis la guerre. Cela justifie-t-il que le parti radical dénonce a la politique d'obséquio-site et de servilité suivie par le mort depuis le début des troubles conseil municipal de Rome à l'égard du Vatican » ?

Les quatre députés radicaux et un député socialiste ont d'ailleurs présenté une motion demandant l'ouverture d'urgence d'un débat sur les biens immobillers du Vatican à Rome. Cette initiative fait suite à l'article publié dans l'heb-domadaire Europeo (voir cldessus). - (Intérim.)

L'œuvre monumentale de Jean Lurçat

# LE CHANT DU MONDE

présentée pour la première fois intégralement à Paris depuis sa mort dans le cadre de l'exposition

# **ANGERS** TAPISERIE VIVANTE

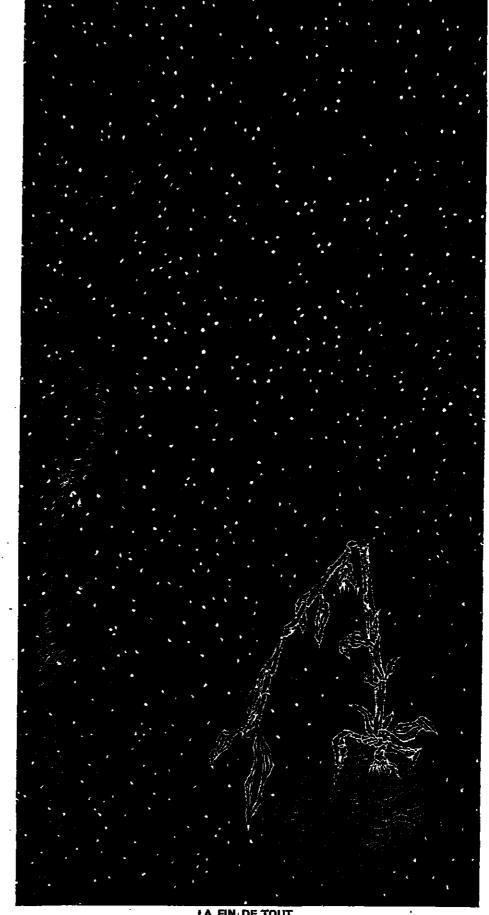

LA FIN DE TOUT

Cette exposition regroupe:

- 25 tapisseries XV•, XVI•, XVII•, inédites des trésors du château et de la cathédrale d'Angers.
- 10 tapisseries « le Chant du monde » de Jean Lurcat.

15 tapisseries et volumes tissés contemporains.



Palais des Congrès Porte Maillot tous les jours de 12 h à 20 h, le mercredi 22 h 4-30 janvier 1977

xagne

nifestations en faveur n lieu au Pays basque

palo Maria de Oriol ont adressi, la message au quotidien madrile.
Ils exigent la libération et le tras miers politiques en échange de la miers politiques en échange de la Etal aspagnol. Il s'agit de milita remissation séparatiste basque Maria de GRAPO (Groupe de rei cociobre) ne contenait cependa coctobre) ne contenait cependa

correspondant l'unanimité une motion des dant an gouvernement que se dant an gouvernement que se dant an gouvernement que se recennu le caractère officie la langue basque, aux côts à la langue espagnole, comme te la langue espagnole, comme te la langue espagnole. La députate a également demandé la come catien immédiate des l'unes sépalement de l'aux passenter la question de l'aux passenter la question de l'aux passenter la question de l'aux passenter pations d'églises ont égaleme en lieu dans toutes les provins basques, sauf en Navarre la wellées de jeune se sont pros passenter les participants réclamate de jeune se sont pros gées jusqu'au matin du le se vier. Les participants réclamate de jeune de Vitoria de lieu de la province d'Alavaz a centaine de prêtres se sont remis pendant la nuit avec à parents de prisonniers politiques. Durant la veille que moution a été rédirée, demand hesques. Durant la reillea u motion a été rédigée, demants l'amnistie totale, la «libératu

du Pays basque, et le droit à liberté de tous les hommes le motion encourage le peuple le que à continuer de luiter sie en'il p aura un seul combante basone dans les prisons up JOSÉ-ANTONIO NOVAE

la légalisation du P.C.E. r avant les élections

estrument les riagues, ma prent en Espagne etant de notae poset in question and the processor to question and particular tion are particular to the particular tion are particular to the particular tion are particular to the particular tion of the particular tion o Le secrétaure general du PC

espagno. ne 20: estion doit interrent arant in a section doit interrent arant in ment, nous servous erbitrent aschus du Parlement. La la dant confuence. Le la la la présidé à ma liberation de manifester aussi en manifester Percenaussance du drait communice espantel de la life. Il y G au genteration gens qui ne ultes des com de l'ensemble de erstigne. Le problème et a-pretigne. Le problème et a-révolution de la rende l'é-lutione dont le researce sur une évidente.

res Il ment pas encir ma que les sobracios acrasas respondent monta à des ta-de résistantes du la faction day profession

nages related to the state of t elles Pri oridel del

\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 SOLAT TOX

on. STALL STALL

pour ten بتدري HODE MODE MARKET

# Cud # 605 # 605 # 675

# **AMÉRIQUES**

### Pérou

### Les milieux syndicaux et universitaires sont particulièrement touchés par la répression

De notre correspondant

 La répression au Pérou, encore bien moins intense que dans d'autres pays du « cône sud » du continent, commence cependant à revêtir un caractère inquiétant. M. Camilo Valqui, un avocat qui déjendait les intérêts de syndicats de mineurs, a été expulsé du pays le 30 décembre. C'est le sixième Péruvien qui connaît ce sort depuis la proclamation de l'état d'urgence en juillet. Une mesure similaire arait, auparavant, atteint deux autres furistes qui s'occupaient, eux aussi, de syndicats proches de l'extrême gauche, MM. Ricardo Diaz Chavez et Jose Oña. Un autre avocat, M. Genaro Ledesma, en voyage s'est vu interdire de rentrer au Pérou. M. Hugo Blanco, ancien dirigeant d'organisations paysannes, et M. Alberto Ruiz Eldredge, membre d'un groupe d'exirême gauche, fils de l'ex-président du Conseil national de justice, avaient également été expulsés. Une décision identique a été prise pour la première jois, le 27 décembre, contre un membre de la C.G.T.P., la centrale syndicale communiste, M. Julian Sierra, dirigeant de la Fédération des métallurgistes.

La répression semble se concen-La répression semble se concen-trer surtout sur les milieux syndicaux. Les grèves sont, en principe, interdites depuis six mois en raison de l'état d'ur-gence. Mais la crise économique que connaît le pays (l'inflation a été de 45 % en 1976) provoque divers conflits sociaux, invaria-blement qualifiés per le couverblement qualifiés par le gouver-nement de « subversifs », voire de « sabotages du redressement économique ». Dans la plupart des cas, les dirigeants syndicaux des secteurs en grève sont arrêtés ou démis de leurs fonctions, et de nombreux travailleurs sont licen-ciés. Ce fut le cas, en août, des organisations syndicales des organisations syndicales des mineurs du centre du pays et, en octobre, de la Fédération des pècheurs. Une trentaine de diri-geants de Siderperu, la grande usine sidérurgique de Chimbote, sont en prison depuis deux mois pour avoir organisé un arrêt de travail le 4 novembre dernier. De même lors d'une grates des même, lors d'une grève, des ouvriers municipaux, en octobre, onze personnes avaient été emme-nées en prison, où elles se trou-

### **Etats - Unis**

### LA POPULATION AMÉRICAINE A DÉPASSÉ LE CAP DES 216 MILLIONS **D'HABITANTS**

Selon les projections de l'Office fédéral des statistiques (Bureau of the Census), la population des Etats-Unis comptait au 1° janvier 1977 quelque 216 450 000 personnes, ce qui représente une progression démographique annuelle de 0,7 %. Par rapport à 1976, la population s'est accrue d'environ 1 600 000 à celui enregistré il y a un an L'ercédent des gistré il y a un an l'excédent des naissances sur les décès atteint 1 200 000, auquel il convient d'ajouter plus de 300 000 immi-grants légaux.

Si le taux de reproduction naturelle des Américains de souche tend à décliner depuis 1980 (il n'est plus que de 14,4 pour 1 000 habitants), tandis que le taux de mortalité reste remar-quablement stable (il était de 9,5 pour 1 000 en 1980, et, malgre les modifications apportées à la méthode re recensement, se situe à 9,4 en 1973), le bilan démographique des États-Unis est assuré à long terme d'un solde positif par l'appoint constant de nou-veaux arrivants : de 300 000 à 400 000 immigrants « légaux » Cha-que année. Entre 1964 et 1974, 3.5 millions d'étrangers ont été intégrés à la communauté amé-ricaine, sans parler des entrants « illégaux », fournisseurs de maind'œuvre au rabais, dont, pour la même période, le nombre se situerait. selon diverses estimations, entre 8 et 12 millions.

vent toujours, et deux cents tra-vailleurs ont perdu leur poste. Une tentative de grève des ensei-gnants, à la mi-novembre, a provoqué la détention de six diri-geants du Sutep (le syndicat des enseignants) de Lima. Une dizaine d'autres membres de cette organisation avaient déjà été arrâtés en juin 1976. Ces derniers arrêtés en juin 1976. Ces derniers jours, à nouveau, un mouvement de grève dans les postes de Lima provoquait la détention de plu-sieurs dirigeants de la fédération

### Le syndicat communiste prend ses distances

unique des travailleurs des postes, non reconnue par le gonverne-

Ces arrestations touchent principalement les syndicats proches de l'extrème gauche.

La C.G.T.P., communiste, qui pendant sept ans, avait appuyé fermement le régime militaire, prend ses distances. Dans un communiqué récent, non publié par la presse de Lima, elle affirmait, par exemple, que les récentes dispositions légales sanctionnant la a baisse de production pour arrêt de travad » permettaient, en fait, aux entreprises de licencier des dirigeants syndicaux en invoquant une diminution du rendement souvent due à d'autres facteurs. une diminution du rendement souvent due à d'autres facteurs. Même la centrale syndicale pro-gouvernementale, aujourd'hui di-visée, a protesté contre des cas de licenciements abusifs. La répression atteint aussi les

milieux universitaires. Douze étu-diants de l'université nationale d'ingénieurs sont en prison depuis d'ingénieurs sont en prison depuis plus de quatre mois, après des in-cidents survenus en août dernier. La mort, dans les locaux de la police, à la fin du mois de novembre, de Fernando Lozano, ex-étudiant de l'université catholique membre d'une organisation trotskyste, avait provoqué de vives protestations. Un communiqué du ministère de l'intérieur attribuait le décès à une difficulté pulmo-naire : la victime souffrait effec-tivement d'asthme. Dans les jours sulvants, une déclaration souscrite par plus de cent professeurs d'université demandait une « enquête exhaustive » sur les cir-constances du décès. Le gouvernement a décrété, ces

derniers mois, diverses amnisties.
En fait, celles-ci profitent surtout, pour ce qui est des a politiques », à des personnes proches
des partis de droite, condamnées
à l'époque du président Velasco
Alvarado — elles aussi, d'ailleurs,
de manière parfois abusives. Anjourd'hui, les secteurs visés princiralement par les opérations de cipalement par les opérations de « maintien de l'ordre » ne sont plus les mêmes, et la répression

Alors que le ministre de l'éco-nomie vient d'annoncer que les hausses de salaires, en 1977, se-ront, en principe, limitées à 15 % pour l'ensemble de l'année, le pro-blème social risque de demeurer brillant au Bérnet. brûlant au Pérou. THIERRY MALINIAK.

### A TRAVERS LE MONDE

### Comores

• UN PREMIER GROUPE DE UN FREMIER GROUPE DE QUATRE CENT CINQUANTE COMORIENS de Majunga (Madagascar) était attendu lundi 3 janvier à Moroni, cù il devait être transporté par le navire Ville-de-Tulear. Cette mesure fait suite à plusieurs réunions tenues à Antananarivo entre délégués comoriens et malgaches pour résoudre les et malgaches pour résoudre les problèmes pratiques du rapa-triement des Comoriens de Majunga, à la suite des inci-dents qui ont eu lieu dans cette ville dans la semaine qui a précèdé Noël (le Monde du 2 2décembre). — (A.F.P.)

### Pérou

SEPT REVUES interdites il y a six mols seront autorisées à reparaître, a annoncé, le 1<sup>11</sup> janvier, le gouvernement péruvien. Six d'entre elles représentent des courants du centre et de la droite. La septième est l'organe du parti communiste, dont la diffusion est très limitée. En revanche, six publications représentant les opinions de différents secteurs de gauche demeurent teurs de gauche der interdites. — (Corresp.)

### Tunisie

comme une manifestation de violence répugne à tous les Tunisiens, quelles que soient leur tendance et leur concepde la vie », à déclaré le premier ministre, M. Nouira, en commentant, dans un discours du 31 décembre, les incidents déclenchés à Jendouba, une localité du nord du pays, par les élèves du lycée de garçons auxquels s'étalent jointes des écolières du lycée de jeunes filles de la ville et « une poignée d'agitateurs étrangers à l'établissement ». — (Corresp.)

Parlez donc

**JAPONAIS** 

**COURS DE JAPONAIS DE TENRI** 

9. rue Victor-Considérant, Paris-14°. T. 633-11-85.

ENSEIGNEMENT PRIVE

### Argentine

### Le chef de file de la droite militaire se prononce en faveur d'un retour à la démocratie

Buenos-Aires (A.P.) — Le gé-néral Benjamin Menendez, qui est considéré comme un partisan de la droite militaire argentine, s'est prononcé le 2 janvier en faveur du retour de la démocratie dans le revs a Les janviers armés

s'est prononcé le 2 janvier en faveur du retour de la démocratie dans le pays. « Les jorces armées luttent pour rétablir le libre et authentique jonctionnement des institutions démocratiques », a déclaré cet officier dans une interview publiée par le journal la Voz del interior, de Cordoba. « Les militaires n'ont pris le pouvoir en Argentine que parce que notre démocratie était en crise », a-t-il indiqué.

Le général Me n e n de z commande le 3° régiment cantonné à Cordoba, la deuxième ville du pays. Il est également considéré comme le chef de file de la faction la plus dure des forces armées, qui préconisait jusqu'alors le maintien indéfini des militaires au pouvoir. Le mois dernier, le président Jorge Videla, partisan d'un retour rapide à un régime démocratique, avait limogé huit chefs militaires, parmi lesqueis trois des principaux partisans du général Menendez.

D'autre part, une centalne d'hommes politiques argentins,

général Menendez.

D'autre part, une centaine d'hommes politiques argentins, parmi lesquels des personnalités de premier plan, se sont réunis cette semaine, alors que, neuf mois après le coup d'Etat militaire, le chef de la junte, le général Jorge Videla, venaît de parler d'un éventuel « dialogue » avec des civils en 1977.

Les militaires qui ent interdit

Les militaires, qui ont interdit toute activité politique depuis le 24 mars et qui avaient empêché

une assemblée de dirigeants péronistes de se tenir la semaine der-nière dans la banlieue de Buenos-Aires, ont laissé, cette fois, la réunion avoir lieu.

Parmi les personnalités présentes figuraient M. Ricardo Balbin, président de l'Union civique radicale, deuxième force publique du pays aurè le présente de l'Union du pays aurè le présente de l'Aires du pays aurè le présente de l'Union du pays aurè le présente de l'Aires du pays aurè le présente de l'Aires du pays aurè le présente de l'Aires du pays aurè le présente les des la laires du pays aurè le présente les laires du pays aurè le présente les laires de l'Union du pays aurè le présente les laires du pays aurè le présente les laires de la l

politique du pays après le péro-nisme, ainsi que certains pero-nistes modérés opposés à Mme Pe-ron dans les derniers mois de sa présidence, parce qu'ils estimaient qu'elle avait abandonné les idées de son mari. Il s'agissait, en particulier, de M. Italo Luder, particulier, de M. Italo Luder, ancien sénateur et président de la République par intérim, et de M. Angel Robledo, ancien ministre des affaires étrangères. D'après certains milleux politiques, ces deux hommes pourraient devenir les nouveaux dirigeants du mouvement néroniste si la démocratie vement péroniste si la démocratie était restaurée.

Etalent aussi présents le diri-geant du parti intransigeant (gauche), M. Oscar Alende, et plusieurs personnalités de la gauche modérée et de la droite. Seuls l'extrême droite et le parti communiste n'étaient pas repré-

La formation d'un « front inter-médiaire de régénération poli-tique », qui pourrait être préside par M. Balbin, aurait été envisa-gée. Ce « front » regrouperait les organisations politiques présentes à la réunion. Un « ensemble de propositions » visant au retour des civils au pouvoir serait, d'autre part, présenté à la junte.

# Les messages de Nouvel An

### M. Vorster a adressé des vœux distincts à chacune des quatre communautés raciales

De notre correspondante

Johannesburg. — On ne peut accuser M. Vorster, premier ministre aud-africain, d'incohérence. Fidèle à sa politique de - développement séparé ., il a décidé cette année d'adrésser des vœux distincts à chacune des quatre « communaulés », indienne, mélisse, africaine et blanche. Aux Indiens, les plus calmes pendant ces aix demiers mois de trou-

bies, il a souhaité prospérité dans leurs commerces. Il s'est ensulte féllcité du dialogue établi avec leurs leaders. Il a remercié les métis qui ont

accepté de le rencontrer au sein du

conseil de cabinet : aux autres, les

membres du parti travailliste de M. Sonny Leon et les manifestants, il a brandi la menace du chômage. C'est par des considérations météorologiques qu'il a commencé son message aux - leaders et membres de chaque netion » africaine. Je souhaite, a-t-il dit en substance, que la pluie revienne et que les récoltes soient à nouveau bonnes cette année Abordant, enfin, les récentes manifestations, M. Vorster a demandé que de tels incidents ne se renouvellent pas, que « personne ne prête oreille aux agitateurs, que les adultes ne permettent pas aux jeunes intimida-

teurs et aux perturbateurs de les mener par le bout du nez... Toutes les portes sont ouvertes, et, s'il existe quelque problème, il n'est pas nécessaire d'utiliser la violence pour attirer notre attention. ».

Le plus long discours, et le plus important, était adressé aux Blancs, en anglais pour les anglophones, en afrikaans pour les Afrikaners. On peut le résumer par ces quelques phrases : - L'Airique du Sud est menecée par les communistes, et « le monde libre » ne fere rien pour l'alder. J'ai eu l'occasion de vériller cette thèse au cours de plusieurs entretiens en 1976 : en ces d'attaque nuniste directa ou indirecte. l'Afrique du Sud sere seule, et certains pays qui se proclament anticommunistes refuseront même de lui vendre des armes pour repousser cette atlaque. »

Un ton alarmiste aussitôt nuancé : « Je vous al peut-être choqué. Mais Il no servirait à rien de fermer les yeux... L'orage n'a pes encore éclaté. Nous ne connaissons actuellement que les tourbillons qui le précèdent. li peut nous dépasser ou même se dissiper avant de nous trapper de toute sa fureur... - M. Vorster, le

les journaux anglophones, ne s'était pas exprimé aussi nettement sur la situation sud-africaine depuis bien

CHRISTIANE CHOMBEAU.

### PORTUGAL: appel au travail, à l'austérité et à la réconciliation.

nationale, ont été les mois-clés du message de Nouvel An du général Eanes, président de la general Estes, president de la République portugaise. « Il n'y a plus d'excuses, a-t-il dit, pour ajourner la solution des pro-blèmes de fond. Plus on lardera. plus pesants seront les sacrifices, a Le président a déclaré qu'il était urgent de réduire la dette extérieure. C'est, a-t-il dit, «la seule voie vers l'indépendance nationale, menacée par tous ceux qui, en son nom, ont outragé nos valeurs et dilapidé nos réserves ».

# EN AFRIQUE : pessimisme.

En Afrique, les vœux des chefs d'Et at ont généralement été l'occasion de commentaires pessi-

● EN COTE-D'IVOIRE, le dans leur sinistre danse maca-bre. n « La lenteur des progrès de la concertation pour une meilleure entente n'a d'égale que la rapidité avec laquelle se déchainent les catastrophes ». a-t-il ajouté.

● AU CAMEROUN, le président Ahidjo a évoqué la coopération internationale, qui doit, selon lui, « passer par l'instauration d'un nouvel o r d r e économique mondial ». « Elle continue, a-t-ii dit, à se heurter aux égoismes nationaux et à la volonté de puissance des États avancés, comme en témoigne le piétinement de la conférence Nord-Sud. »

● EN ANGOLA, le président Neto a souligné que « la réaction interne n'a été ni encore éli-minée ni domestiquée. Elle est souvent alimentée de l'extérieur. d'autres fois provoquée par la frustration de certaines couches sociales. » Il a ajouté qu'u en grande partie le gauchisme s'est trouvé obligé d'exiler ses respon-sables et de vivre les contradic-tions de son irresponsabilité ».

sociales. » Il a ajouté qu' « en grande partie le gauchisme s'est irouvé obligé d'exiler ses responsabilité ».

© EN GUINEE cependant, le président Sekou Toure a indiqué que les perspectives économiques étaient favorables. Il a annoncé que le projet d'Ayekoye pour la mise en valeur d'un gisement de bauxite, dans la région de Boke, avec la participation de sept pays arabes, de la Guinée et de la Zambie, et Smith, ainsi que les projets de barrages hydroelectriques de Kamarato et de Konkoure. Le chef de l'Etat a déclaré que de « grandes perspectites sont assurées aux recherches de pétrole et d'uranium ainsi qu'à la pêche maritime ».

président de la Conférence de Genève sur la Rhodésie, est arrivé dimanche soir 2 janvier à Pretorde itoria, venant de Salisbury. Il a sussifict quitté la capitale sud-africaine pour Port-Elizabeth, où il a passé la nuit avant de rencontrer, lundi matin, M. J.-B. vorsiter, premier ministre de la République Sud-Africaine, dans sa résidence d'Oubosstrand.

M. Richard avait successivement rencontré, au cours de deux étapes précédentes, MM. Kaunda, président de la Zambie, est arrivé dimanche soir 2 janvier à Pre-torde saite pour Port-Elizabeth, où il a passé la nuit avant de rencontrer, lundi matin, M. J.-B. vorsiter, premier ministre de la République Sud-Africaine, dans sa résidence d'Oubosstrand.

M. Richard avait successivement rencontré, au cours de deux étapes précédentes, MM. Kaundia, président de la Zambie, et Smith, premier ministre rhodésien.

Cette seconde entrevue, samedi.

M. Richard, visiblement de mauvait été deux heures et demle, M. Richard, visiblement de mauvait été avait été «orageuse».

Il semble que M. Smith ait de la proposition d'installer du Moz Recarte la proposition d'installer du Moz Recarte.

# AFRIQUE

### Maroc

LE BUDGET POUR 1977

### L'État continuera à subventionner les denrées de première nécessité

De notre correspondant

Rabat. — La loi de finarces pour l'exercice 1977 a fixé à 26 milliards 103 millions 763 904 dirhams (1 dirham : 1,10 F environ) le montant des charges publiques (budget général de l'Etat budgets annexes et comptes spéciaux du Trésor) et à 21 milliards 578 millions 473 172 dirhams les ressources attendues à divers titres. L'impasse est donc légèrement supérieure à 4,5 milliards de dirhams. Des données fournies le jeudi 30 décembre, dans une conférence de presse, par le ministre des finances, M. Abdelka-der Benslimane, il ressort que l'ensemble des dépenses de fonc-tionnement et des dépenses de la dette amortissable et de la dette flottante est couvert par les recettes courantes, laissant même un excédent de 328 millions de dirhams qui concourra au financement des investissements.

Une réforme, « dont l'objectif principal est d'arriver à une meilleure justice fiscale », doit être soumise à l'examen du gou-vernement dans les prochains mois. Son application est prévue en 1977

Les traitements et salaires de

l'Etat pèsent plus lourdement sur le budget, en raison d'augmentations favorisant les rémunèra-tions les plus basses. Cette décision fait suite au relevement de 10 % du salaire minimum légal (le Monde du 30 décembre). (le morae du 30 decembre). L'Etat donne ainsi l'exemple au secteur privé, soumis à de vives revendications. Malgré les inci-dences financières qui en résultent, l'Etat continuera à subven-tionner les prix des denrées de première nécessité — sucre, huile, blé — ainsi que des engrals. Mais premiere necessite — sucre, ninie, blé — ainsi que des engrais. Mais, face à la hausse périodique du pétrole brut, il a été conduit ces jours derniers à limiter cet effort et à « ajuster les prix » de vente au public des produits pétrollers raffinés

Les dépenses de fonctionnement les plus élevées concernent l'enseignement 2211 millions de dir-hams) et la défense nationale

un programme d'urgence est prévu pour les provinces sahariennes. Sur les 21 679 millions de dirhams

du budget général de l'Etat, les dépenses d'investissements figu-rent pour 11 744 millions. A cela ment, qui portent le budget d'in-vestissements proprement dit à 29 188 millions de dirhams. Le Maroc parvient, en effet, au terme de son plan quinquennal 1973-1977. Il entend donc mener à bonne fin les actions engagées dont certaines sont très impordont certaines sont tres impurtantes. Cette politique a eu principalement deux conséquences en
1976: un accroissement de 10 %
en termes réels de la production
intérieure brute, grâce, en particulier, à une nette progression de
la production agricole, favorisée
par les conditions climatiques, et
un déficit important de la balance
commerciale, laquelle a supporté
le poids d'importations massives
de biens d'équipement nécessaires
au développement du pays, sans
la compensation suffisante des
exportations que continue d'affecter la mévente des phosphates.
La balance des paiements,
prévolt-on, « sera quasiment équiilbrée » par les transferts des
travailleurs marocains à l'étranger, les recettes touristiques et tantes. Cette politique a eu prin-

ger, les recettes touristiques et les concours financiers extérieurs (1 559 millions de dirhams).

L'effort de développement ne sera pas pour autant ralenti, et un programme d'urgence est prévu prunts, ainsi que des investissepour les provinces sahariennes.

LOUIS GRAVIER.

### Soudan

### Le président Nemeiry adresse un avertissement solennel à l'Éthiopie

Khartoum (A.F.P.) - Le pré-Khartoum (A.F.P.) — Le pré-sident Nemeiry a déclaré samedi ler janvier que le Soudan était en mesure de repousser toute attaque de la part du régime militaire éthiopien, et qu'il uti-liserait éventuellement pour ce faire les quelque cent mille réfugiés érythréens entrés au Sou-dan au cours des quatorze années de conflit entre Addis-Abeba et la résistance érythréenne. Le chef de l'Etat, qui prenait la parole à Kadugly, dans le Soudan occidental, à l'occasion

du vingt et unième anniversaire de l'indépendance, a accusé le régime militaire éthiopien d'aider à la formation de troupes hostiles dans des camps établis près de la frontière soudanaise et de participer aux « complots » contre le Soudan

tre le Soudan.

Le Soudan, a-t-il dit, n'attendra pas cette fois-ci d'être envahi, mais il poursuivra les conspirateurs dans les pays où ils trouvent refuge avant qu'ils n'atteignent le Soudan pour y perpétrer leurs desseins. Le président a demandé à l'Organisation de l'unité africaine (O.U.A.) de transfèrer son siège d'AddisAbeba vers une autre capitale Abeba vers une autre capitale africaine, où les représentants des Etats africains seraient protégés et bien accueillis.

De son côté, le général Bachir Mohamed All, ministre soudanais de la défense, dans une déclara-tion publiée le 2 janvier par le

quotidien Al Sahaja, a annoncé que les forces soudanaises de-meuraient vigilantes le long de la frontière avec l'Ethlopie « constamment prêtes à repossser quiconque nourrit des des-seins d'agression contre le tertitoire soudanais ».

[Les déclarations beiliqueuses des dirigeants soudanals illustrent is dégradation des relations entre les deux pays intervenue depuis plu-sieurs mois et qui pourrait bies aboutir à une reprise de la guerre des chrétiens sécessionnistes du Soudan du Sud. Sous l'ancien régime du Nègus, en effet, c'est un accord entre Addis-Abeba et Khartoum (en soudanals de mettre fin an conflit avec les asoudanais de mettre fin au conflit a vec les Anya-Nyas du Sud. L'Ethiopie avait renoncé à aider cette guérilla (qui était également soutenne par Israël); en échange. Khartoum avait cessé d'aider les fronts de libération de l'Erythrés. Denuis 1975 — et la relance de la fronts de libération de l'Erythrés. Depuis 1975 — et la relance de la guerre en Erythrée, — les Ethiopless avalent menaré, à plusieurs reprises, de « rouvrir » le front du Soudas. du Sud si Khartoum continuait à aiser les Erythréens en leur offrant une a base arrière p et en facilitan l'acheminement des armes dans la région de Kassala. On estime que l'Ethiopie abrite quelque vingt mile ou trente mille réfugiés soudanais dans le sud-ouest du pays. Les Est-thréens réfugiés au Soudan sont plus nombreux (une centaine de mil-liers).]

Se les consignes :

MNGUINETTI

APRÈS UNE ENTREVUE « ORAGEUSE » AVEC M. SMITH

### M. Ivor Richard s'entretient avec le premier ministre sud-africain du règlement du problème rhodésien

M. Ivor Richard, envoyé spécial u gouvernement britannique et résident de la Conférence de par Londres, pour gouvernement du gouvernement britannique et président de la Conférence de Genève sur la Rhodésie, est arrivé

par Londres, pour gouverner durant la période de transition. En revanche, le premier ministre rhodésien étudie d'autres propositions et fera connaître sa réponse à leur sujet dans dir jours, quand, après s'être renda all Rotsverne, au Morambique et jours, quand, après s'être rendu au Botswana, au Mozambique et en Tanzanie, M. Ivor Richard retournera à Salisbury. Parmi les suggestions estimées recevables par M. Smith figurerait celle de nommer un commissaire britannique résidant à Salisbury pendant la période intérimaire.

Enfin, les forces rhodésiennes de sécurité ont annoncé, samedi le janvier, qu'un policier africain avait été tué et qu'un prêtre blant avait été tué et qu'un prêtre blant avait été thessé la veille par des guérilleros nationalistes dans le sud de la Rhodésie, à une vingtaine de kilomètres de la frontière du Mozambique. — (A.F.P., Reuter.)

CORRESPONDANCE

Victoire & iu

# Mitude de Louis Prade en mai 1968 Andel

THE REPORT OF THE PARTY OF THE PARTY OF TO THE PLAN THE PARTY OF THE PA The state of the s

のでは、これで、単年の名前の単年の記述 のでは、これでは、日本ののでは、日本ののでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本 THE PROPERTY OF THE PROPERTY O THE RESTRICTION OF SAID garangan sa <del>mala kabupa</del>,

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE The state of the s A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH to frances : for friends

And American Committee Com Ob jabes Bend The land

1701 TOLLING A CONTROL OF MANY 1840 AND TOURS AND STATEMENT le entire about the employed in the continue of the state of the state

To State de la victime de con sed mente. Et crast le Es maij leight it leurs pleine, agade des Calles Pradet limps à la radio d'esta de security de la radio d'est de security de la radio de security de la radio de la radio

Frei en empare e. Louis Bradel vinganist des guil (C. I. Mais on habent des Palleile. (Re. Chi I salue ambigalistics). 

the liques discourse de membres.
Limitale dell'antique de missione de la companie dell'antique de missione de la companie de l test - EE:

# La chute des cheveux c'est u lavolonté de l'endiguer c'es

La transit de la constant de la cons de Language de Lan

The second of th

Edition (Control of Transport of Control of Bitton EUROCAP INSTITUTS CAPILLAIRES

METE, Der Ber Chap

# FPOUR 1977

aroc

### ibventionner les denrée ère nécessité

### correspondant

ces pour l'exercice 1977 a fixe 4 dirhams (1 dirham : 1,10 p en subliques (budget général de l'Est éciaux du Trésor) et à 21 millieux les ressources attendues à division de le jeudi 30 décembre, dans mainistre des finances, M. Abdelle la dette amortissable et de la direction de la dette amortissable et de la direction de la dette amortissable et de la direction de la direction de la dette amortissable et de la direction de la de la dette amortissable et de la ar les recettes courantes, laisse lions de dirhams qui concourte

du budget général de l'Etat le dépenses d'investissements fin rent pour 11744 millions. A re s'ajoutent des crédits d'engagement, qui portent le budget de vestissements proprement de 29188 millions de dirame le Maroc parvient, en effet, au les de som plan quinqueunal l'et som plan quinqueunal l'et som plan quinqueunal l'et som plan donc mener bonne fin les actions engage dont certaines sont très imparantes. Cette politique a eu me cipalement deux consequences 1976; un acroissement cipalement deux consequences, 1976: un accroissement de 10 1876 : un accroissement de 19-en termes réels de la product intérieure brute, grâce, en par culier, à une nette progression; la production agricole, farme par les conditions climatiques par les conditions climatiques, un déficit important de la balar commerciale, laquelle a supper le poids d'importations mask de biens d'équipement nécessar au développement du pays g la compensation suffisante é exportations que continue d'ils ter la mérente des phospheter la mérente des phospheters la mérente des phospheters que continue des phospheters la mérente des phospheters que continue des phospheters la mérente des phospheters que continue des phospheters de la phospheter des phospheters de la particular de la balar commercial de la ba

ter la mevente des phosphar La balance des palement prévolt-on, « sero quasiment às ibrée a par les transfers e travailleurs marocains à l'em ger, les recettes touristique : les concours financiers exemp provenant de l'orde muitiant on bilaterale, consentie en m-jeure partie sous forme de pronis. Binst que les literes.

LOUIS GRAVIER

# ioudan

## Nemeiry adresse ement solennel thiopie

quotidien Al Solata a management vigilantes le ma la frontière avec l'im-e constement trates à ma ser quiconque tratta à ma series d'oppresson cours à r דונטודה ומושות אונטודה iles declarations belligeeut? dingrants soudanted district degradation de relation con CEUE DASS intervenue deput pairell L

abouter & une reptier de 2 % des chretiens occosion. 'S. Souten du Sud Sous l'accessor da Negus, en effet, c'est an ar entre Addin-Abeba et Sharon. entre Addis-Abeba et Sharma-1927) qui avait perme in in mendannas de metre la mid avec les Anya-Nis di S L'Elbiorie avait con nor a l' rette succida (qui can timb scate gueralia (que etan cum sontenme que loració en un Khartonia avan crese d'un-ficioles de locanto de l'in-pertos 1915 - et la relace guerre qui Emphree, — les fin-acatros memaro, a principo de de rioquello de l'ecci di Si-da Sed a Receivan cominidu Sud & Khartours country ange les Entitiées en les des lars à base action et et de la contraine et de la

terlice de Kassain. On bissi PERSONAL GE MARKET LINE PAR TILLE security artist (mercus ) in markets mile solution ( in dams is build-ones on park in threets refunction in postulation possible in our consume (). . 213, i

ministre sud-africai a problème rhodésies

# CORAGEUSE - AVEC M. SE

:hard s'entretient

1 00

guarte.

: 2

C.AC

1.

\*\*Y\*\*

٧ الا المناس

o (\*2\*) 4.00 45

# L'ÉLECTION DU PARLEMENT DE STRASBOURG

## Une victoire à la Pyrrhus

(Suite de la première page.) Les membres du Conseil consti-

Les memores du conseu conseu-tutionnel ne pouvaient ignorer cette interprétation, ni le fait qu'elle correspond à une doctrine très répandue, ni la portée exacte du terme « transfert » qui est couramment employé à Bruxelles, bien qu'il ne figure pas dans le traité de Rome. La Cour de justice des Communautés voit notamment un caractère fonda-mental de la C.E.E. dans le fait que celle-ci détiendrait des pou-voirs « issus d'une limitation de compétence ou d'un transfert d'attributions des Etats à la Communauté », affirmant même que ce transfert entraîne une restriction définitive de leurs droits souverains (1). La décision du Conseil constitutionnel met fin à ces interprétations laxistes des terdit aux pouvoirs publics fran-cais de s'y piler désormais. Aucun président de la République, aucun gouvernement, aucun ministre des affaires étrangères, ne peut plus reprendre la formule précitée de Robert Schuman parce qu'elle est contraire à la Constitution. La décision du 30 décembre 1976

La décision du 30 décembre 1976 ne se contente pas de poser ainsi des limites étroites à l'application du traité de Rome. Elle rappelle que toute extension des compétences attribuées par lui aux organes communautaires exige un nouveau traité, l'élection au suffrage universel ne modifier a

Après la publication, dans le Monde date 28-29 novembre 1976,

du portuit de Louis Pradel, matre de Lyon décède le 27, nous avons reçu de M. André Pierret, direc-teur honoraire du service d'incen-

die de la communauté urbaine de Lyon, une lettre dont nous extrayons les passages suivants: Cet article contient une grave accusation, sans fondement, et je ne puis laisser passer cela.

Votre collaborateur écrit : « En 1968, disparu pendant que des é v é n e m e n t s spectaculaires et

repris une vieille calomnie dont l'origine est blen comme.

Pendant ces événements, le

maire était effectivement très

maire était effectivement très souvent absent de la mairie, mais conformément à ses habitudes il était « sur le tas ». Comme chaque jour en temps normal, il effectuait la tournée des chantiers. Pendant les troubles il a effectué la tournée des services municipaux en grève. Je l'ai reçu toute une journée — 19, rue Rabelais, — et il est venu se mêler aux discussions et contacts avec le personnel gréviste. Je puis l'attester, ainsi que tous les délégués syndicaux, avec lesquels il a déblayé le terrain pour les discussions futures. Son attitude

TEMPS

NOUVEAUX

poblie une critique de l'Amiral

SANGUINETTI

de la politique de défense et ses propositions. Envoi contre 10 F à adresser à « TEMPS NOUVEAUX », 6, rue Jules-Guesde (n° 42), 91 Vigneux Joindre 10 F pour 2 premiers numéros du journal « Temps Nouveaux », C.C.P. Paris 18.797.95.

Tous les mercredis de 18 h. 30 à 20 h., à Paris, 66, bd Saint-Michel, débat sur un grand problème de ce temps. Le 5-1: problèmes de la sécurité. Le 12-1: face à face amiral Sanguinetti-Général Gallois; atmét-non-violents. Places à l'emtrée de la salle ou écrire adresse ci-dessus avec envelòppe timbrée pour recevoir programme et conditions d'abonnement.

nement.

aucunement « la nature de cette Assemblée qui demeure composée des représentants de chacun des peuples des Etats». Les députes élus par notre pays ne seront donc pas des députés européens. donc pas des deputes europeens, représentant une fraction d'un peuple européen : mais des députés français représentant notre peuple dans une institution internationale.

Cela n'est pas une question de mots, mais concerne directement mots, mais concerne directement les modalités des élections communautaires. A ce propos, la décision du 30 décembre formule un deuxlème principe fondamental. Le Conseil constitutionnel affirme que les termes de « procédure électorale uniforme » employés. par l'acte qui lui a été soumis « ne sauralent être interprétés comme pouvant permetire. prétés comme pouvant permetire qu'il soit porté atteinte [au] principe de l'indivisibilité de la République » réaffirmé par l'ar-ticle 2 de la Constitution. Le même principe devra être respecté par la loi française appliquant l'acte en question. Cela exclut toute élection dans des cadres régionaux. Il semble que deux procédures seulement soient pos-sibles juridiquement : la propor-tionnelle à l'échelle de la nation entière, ou un scrutin uninominal dans de petites circonscriptions dont aucune ne coîncide avec une

région ou nne sous-région. Le Conseil constitutionnel ne se borne pas à définir ces principes. Il souligne en même temps les

et sa présence ont été pour moi, chef du service d'incendie, dans une ville en révolte, un réconfort

J'ai connu pendant cette période d'autres autorités qui sont

restées derrière leurs encriers, entourées d'un copieux service d'ordre, et qui ont été rigoureu-

sement muettes pendant les troubles.

Je m'étonne que M. Bernard Elle, qui était Lyonnais à cette époque, ne soit pas mieux ren-seigné. On pourrait croire qu'il a une oreille sélective.

Quoi qu'il en soit, accuser le premier magistrat d'une cité d'avoir déserté son poste est une atteinte grave à son honneur, et c'est une manœuvre particulie-

rement odieuse devant une tombe

En évoquant e des événements

spectaculaires et même tragiques », ce n'est évidemment pas à la grève

des sapeurs-pompiers de Lyon que nous songions, mais aux affronte-ments qui opposèrent, dans la nait du 24 an 25 mai 1968, notamment

aux abords du pont La Fayette, manifestants et forces de l'ordre. Ces heurts, extrêmement violents, provoquèrent la mort du commis-

saire de police Bené Larroix et firent plusieurs dizaines de blessés, tant du côté des représentants de

la force publique que des manifes-

Il fut facile alors de constater que si le maire de Lyon n'avait pas « disparu » — au sens physique du terme — de sa ville, il témoigna

d'une singuière discrétion, aussi blen au lendemain de cete nuit d'émeuts que les jours sivants. Rappelons deux faits à ce propos. Ce n'est pas Louis Pradel mais son pre-

mier adjoint, M. Armand Tapernoux, qui se rendit à l'hópital Edouard-Herriot pour s'incliner devant la

dépoulle de la victime de ces événe-ments. Et c'est le 28 mai, soit trois jours pleins après les faits, que Louis Pradel langa à la radio un appel à ses concitoyens leur deman-

dant de c conserver le calme le plus grand et de ne pas participer à des manifestations qui puissent degé-

Louis Pradel réapparut en public le 31 mai, au baicon de l'hôtel de ville, d'où il salua amicalement les

quelques dizaines de milliers de Lyonnais défilant rue de la Républi-

que, drapeaux tricolores déployés, donnant d'ailleurs à cette occasion un seus blen particulier à l'« apoli-tisme » dont il se réclamait si sou-

nérer en émeute ».

et un appui (...)

CORRESPONDANCE

L'attitude de Louis Pradel

en mai 1968

rer l'application : c'est le troisième aspect essentiel de sa décision. Il rappelle par exemple que toute modification du traité de Rome modification du traité de Rome serait « susceptible de donner lleu à l'application tant des articles figurant au titre VI que de l'article 61 de la Constitution ». Le titre VI prévoit que les traités ou accords e relatifs à l'organisation internationale » ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. L'article 61 dispose que toute loi peut être déférée au Conseil constitutionnel par le Conseil constitutionnel par le président de la République, le president de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs. Les défenseurs de la souveraineté nationale sont assex nombreux au Parlement. sont assez nombreux au Parlement pour permettre ainsi au Conseil constitutionnel de bloquer une loi

qui s'écarterait des principes qu'il vient de poser.

La décision du 30 décembre 1978 rompt avec un lent glissement vers la rupranationalité. Interrompu par le général de Gaulle en 1958, il avait repris depuis 1974. Pour y revenir, il faudrait désormais modifier profondément la Constitution, dans des drait désormais modifier profon-dément la Constitution, dans des conditions très difficiles. Souve-raineté inaliénable. République indivisible: le fil est renoué avec ces principes fondamentaux du droit public français. Il ne s'agit pas de rhumatismes de l'Histoire, puisque l'organe compétent pour interpréter la Constitution d'au-jourd'hui proclame qu'elle est éta-blie sur ces bases.

qui s'écarterait des principes qu'il

MAURICE DUVERGER.

(1) Affaire 6-64, recuell de juris-prodence de la cour, vol. X, p. 1156 et 1160.

blie sur ces bases.

• La Fédération anarchiste a publié lundi 3 janvier une décla-ration dans laquelle on lit : « La crise mondiale nécessite une prise de conscience mondiale qui im-plique, par-delà les continents et les Etats, la possession et la dis-tribution de toutes les richesses à tribution de toutes les richesses à l'aide d'une gestion fédéraliste et mutualiste. (...) Les anarchistes appellent les travailleurs à maintenir le plein emploi, sans accord du patronal ni du pouvoir, en organisant la gestion directe de leur entreprise, ou de leurs terres, en développant la distribution des biens de consommation et la pratique de l'entraide sociale par les coopératires, par les mutuelles et par les caisses de solidarité.

M. Pierre Racine, ancien directeur de l'ENA, nous prie de préciser que l'article qu'il a écrit dans la revue Promotions, parue fin décembre, avait été rédigé au début d'octobre, c'est-à-dire a count la parution du libre de M. Giscard d'Estaing » qui a été mis en vente le 11 octobre. L'ancien directeur de l'ENA nous indique qu'il n'entendait donc pas « contredire le président de la République », mais répondre « à diverses affirmations énon-cées dans plusieurs articles parus cette année même » (le Monde

• « PARIS ECOLOGIE », col-lectif d'associations qui présen-tera des candidats dans tous les arrondissements de Paris lors des prochaines élections municipales. a lancé un appel aux jeunes et à tous ceux qui se sont détournés de la vie politique pour qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales de Paris. Ces nouveaux électeurs pourront ainsi « expri-mer leur désir de mettre en place une authentique démocratie locale tournée vers l'amélioration de l'environnement ».

PREPAREZ LE DIPLOME D'ETAT D'EXPERT COMPTABLE

Aucun diplôme exigé Aucune limite d'âge Demandez le nouveau guide gratuit numéro 698 ECOLE PREPARATOIRE
D'ADMINISTRATION
Ecole privés fondée en 1873
umise au contrôle pédagogique
de l'Elat
4, rue des Petits-Champa,
75080 PARIS - CEDEX 02

### M. SANGUINETTI : s'il le faut j'irai jusqu'à la rupture.

M. Alexandre Sanguinetti, ancien ministre, ancien secrétaire général de l'U.D.R., interrogé par α le Nou-vel Observateur » sur son attitude envers le projet de ratification de l'élection du Parlement européen au suffrage universel, a déclaré :

a Je ne sals pas ca que feront ceux qui pensent comme mol. Pour ma part, s'il le faut, J'irai jusqu'à la rupture. J'estime, et je le lui ai dit, que Chirac a commis, en approuvant ce projet, non seulement une erreur politique, mais aussi une faute à l'égard des Français. Je ne peux availset un abandon si flagrant des principes mêmes du gaui-

bisme. (...)

9 Pour l'instant, ce que l'Europe
n de mieux à faire, c'est de per-métire la conclusion d'accords précis
et ponctuels entre les nations europénnes. Et quand je dis nations européennes je ne veux pas parler seulement des Neuf. Le reste est utople, et utopie dangereuse.

● La Nouvelle Action française (royaliste) estime que « la ques-tion de l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct n'est en rien résolue » par l'avis exprimé à ce sujet par le Conseil constitutionnel, car « il fanit de senvir et a Parlement s'agit de savoir si ce Parlement aura, ou non, des pouvoirs réels ». « S'il n'en a pas, pourquoi l'élire ? » demande la NAF, qui « appelle tous les patriotes, sans exclusive, à se mobiliser pour défendre la souveraineté nationale ».

### Jeudi 6 janvier

### UNE CONFÉRENCE DE PRESSE DE M. GEORGES MARCHAIS

M. Georges Marchals, secrétaire général du P.C.F., donnera une conférence de presse, jeudi 6 jan-vier, à 11 heures, au siège du parti rommuniste, 2, place du Colonel-Fabien, à Paris.



### MARIO

informe son almable clientèle ou'à partir du 1º tannier 1977 le restauant sera ouvert le JEUDI et fermé le lundi.

### M. et Mme Giscard d'Estaing ont passé le Jour de l'an dans une famille du ∢quart-monde» M. et Mme Valéry Giscard de la République et son épouse ont

d'Estaing ont déjeuné, samedi quitté, à 16 heures, le village, dont 1ª janvier, dans une famille du les habitants leur ont offert un livre village promotionnel - d'Herblay (Val-d'Olse), œuvre du mouvement Aide à toute détresse, que préside Mme Geneviève Anthonioz-de Gaulle, nièce du général de Gaulle. Ce village réunit vingt familles venues pour la plupart de bidonvilles et considérées comme membres de ce - quart-monde - qui rassemble

les plus déshérités. Le chef de l'Etat a d'abord visité

illustré sur Paris.

Mme Macaud a déclaré ensuite, au micro d'Europe 1 : « Le président est un homme simple, et le ne m'y attendale pas. Il nous a posé toutes sories de questions il unulait vrai. les pauvres. Nous lui avons parlé de notre logement, de nos soucis d'argent, nos difficultés avec cer-taines administrations... Je lui al



nent, à Pierrelaye, où Mme Giscard les enlants à l'hôpital quand ils soni d'Estaing s'était déjà rendue en décembre 1975 (le Monde du 9 décembre). Puis il a déjeuné dans le petit pavillon où l'avalent invité M. Gérard Macaud, O.S. 2 dans une usine voisine, son épouse Liliane et leurs six enfants. Le Père Joseph Wresinski, secrétaire général et fondateur du mouvement, assistalt également au repas, ainsi qu'un couple ami, M. et Mme Jeandet.

M. Giscard d'Estaing s'est enquis notamment des problèmes de logement, de transports, d'éducation rencontrés par les familles du quart-monde . Il s'est inquiété de l'exclusion sociale dont celles-ci cont victimes. A ce sujet, le Père Joseph a noté : « il laut les comprende de l'intérieur. Ils torment une population. Ce ne sont pas des cas population. Ce ne sont pas des cas d'étude pour ethnologues. La société pense avoir réglé le problème des pauvres, mais elle n'a rien compris, bien qu'en France les gens soient plus accueillants qu'ailleurs. = Arrivés à 12 h. 30, le président cembre).

malades si on n'a pas de quoi payer le médecin. »

Quant à M. Macaud, il a dit : Pour moi, cette visite inattendu du président de la République a été une grande jole. Nous avons véritanent dialogué. Il faut voir ce qu'est la misère, et je pense qu'il a vu, qu'il e senti ce que nous éprouvions, qu'il a compris qu'il fallait essayer de faire quelque chose pour

● Le comte de Paris, admis vendredi 31 décembre à l'hôpital Broussais à la suite d'un malaise sant: publié dimanche 2 janvier. ■ Le P.S.U. tiendra son congrès

national à Strasbourg du 28 au 30 janvier et non du 22 au 24 comme il l'avait prévu tout d'abord (le Monde du 1 dé-



Vos cheveux subissent une agression de tous les instants. Votre cuir chevelu est littéralement asphyxié par les poussières et impuretés qui viennent se mélanger à des sécrétions anormales. Le crâne vous démange. Vos cheveux sont secs, cassants. Les pellicules de plus en plus nombreuses... Prenez aujourd'hui la décision de réagir.

EUROCAP joue cartes sur table avec ses clients. C'est notre franchise qui a fait notre réputation. Si nos spécialistes ne peuvent rien pour vous, ils vous le diront sans hésiter. S'ils s'occupent de la santé de vos cheveux, vous comprendrez alors rapidement que le succès des méthodes de L'INSTITUT CAPILLAIRE EUROCAP est basé sur le sérieux et l'efficacité.

Ecrivez, téléphonez ou présentez-vous pour prendre rendez-vous, (l'Institut est ouvert sans interruption, du lundi au vendredi de 11 h à 20 h et le samedi de 10 h à 17 h).

EUROCAP INSTITUTS CAPILLAIRES 4, rue de Castiglione - PARIS 1\*\* Tél.: 260.38.84

LILLE : 16, rue Faldherbe - Tél. : 51.24.19 DORDEAUX: 34, place Gambetta - Tél.: 48 06.34 TOULOUSE: 42, rue de la Pomme - Tél.: 23,29,84 METZ: 2-4, En Chapterue - 761.: 75.00.11



à renvoyer à la Librario Larouse

6-7-1

# La disparition de M. Émilien Amaury

Victime d'une chute de cheval, dimanche matin 2 janvier à chuter sou cavalier. Remis en selle par deux promeneurs, Chantilly, M. Emilien Amaury, président-directeur général du « Parisien libéré », est décédé le même jour vers 18 heures chanties de mètres plus loin, après avoir perdu sa « bombe » et heurté de plein fouet un arbre bordant le sentier. traumatisme crânien et un traumatisme thoracique, il était ramené à son domicile de Vineuil-Saint-Firmin (Oise) à 16 h. 30. Au cercle hippique de Chantilly, où il se rendaît tous les dimanches, M. Amaury — qui avait servi dans les spahis s'était vu donner un cheval réputé difficile, selon l'enquête des

Peu avant 20 heures, on apprenaît qu'un expert vétérinaire avait fait sur « Chouan-d'Ive » des prélèvements. On connaître dans les jours qui viennent les résultats de l'analyse.

Un témoin a déclaré, d'autre part, que « si « Chouan-d'Ive » gendarmes. Une première sois, après 5 kilomètres de promenade paraissait nerveux, il avait pourtant été monté par une excellente et dans des circonstances mal établies, «Chouan-d'Ive» faisait cavalière avant l'arrivée de M. Amaury».

# De la publicité à la grande presse

Né le 5 mars 1909 à Etampes (Essonne), Emilien Amaury débute sa carrière comme secrétatre de Marc Sangnier, fonda-teur du Sülon, mouvement catholique de gauche. Il jonde, en 1930, l'Office de publicité générale, dont il sera le gérant fusqu'en

Nommé en 1937 conseiller technique au ministères des colonies, il est mobilisé en 1938. Officier au 4º Spahis à Senlis, fait prisonnier en 1940, il s'évade rapidement et entre en contact avec la résis-tance, notamment avec Honoré d'Estienne d'Orves, fondateur d'un des premiers réseaux.

### Vichy et la Résistance

Tout en organisant la propa-gande familiale du gouvernement de Vichy (il gère le budget du commissariat à la famille). Emilién Amaury anime une organi-sation de résistance connue sous le nom de « groupe de la rue de

Membre tondateur de la Fédération nationale de la prese-ration nationale de la prese-clandestine il édite les Cahlers de l'Organisation civile et mili-taire (O.C.M.) et participe à la fondation du Mouvement répu-blicain populaire dont il s'éloigne quand il soutint le Rassemble-ment gaulliste, le R.P.F. A la libération, il fonde l'heb-

A la libération, il fonde l'hebdomadaire Carrefour, devient
directeur de l'agence Havas, fait
paraitre, dès le 21 août 1944, le
Parisien libéré. Autour de ce
quotidien, Emilien Amaury va
constituer, au gré des fluctuations
d'après-guerre, un groupe de
presse qui comprendra Point de
vue-Images du monde, MarieFrance, des journaux de province: Oise-Matin, Seine-etMarne matin, le Courrier de
l'Ouest, le Maine libre, enfin, le
quotidien sportif l'Equipe et ses
périodiques spécialisés.

(Suite de la première page.)

étudieront un jour dans Garre-jour, hebdomadaire quelque peu confidentiel mais édifiant, le mythe du s chef d'orchestre clan-

mythe du « chei d'orchestre clandestin », coupable de saper toutes les valeurs de l'Occident. On croit pouvoir discarner pêle-mêle, lci Mao Tse-toung ou Staline, là MM. Wilson ou Willy Brandt, ailleurs l'une des bêtes noires favorites, MM. Mendès France ou « S.-S. J.-J. », et surtout l'actuel président de la R é p u b l i q u e, curieusement baptisé « le faux prélat », à qui Emilien Amaury— pourtant sèvère, au temps où il luttait pour l'Algérie française— ne pardonne ni ses anciennes oppositions au général de Gaulle ni des « réformettes » qui sapent la foi et les mœurs.

RELIGION

Archevêque de Turin

LE CARDINAL PELLEGRINO

ANNONCE QU'IL A PROPOSÉ

SA DÉMISSION A PAUL VI

Le cardinal Michele Pellegrino, archevêque de Turin depuis 1965, a annoncé, le 1<sup>st</sup> janvier 1977, lors d'une homélle dans sa cathédrale, qu'il avait présenté sa démission à Paul VI « en raison de sa santé mératre et de santé

de sa santé précaire et de son

cette initiative est difficile à interpreter. En effet, d'une part Mgr Pellegrino a devancé de deux ans la date de sa demande au pape qui réglementairement se fait

à soixante quinze ans. D'autre part, il n'est pas de coutume de communiquer aux fidèles une telle décision avant que soit connu

le refus — ou l'acceptation — du

pape.
D'autres raisons s'ajoutent-elles

à celle avancée d'une mauvaise santé ? On ne le sait, mais il est

de notoriété publique que l'ar-chevèque de Turin a toujours eu un comportement très personnel. Pendant le concile et depuis, il n'a pas hésité à prendre des posi-tions « progressistes », tant sur le plan intellectuel que sur le plan pratique.

nommé Mgr Peliegrino cardinal, un mois après son entrès en fonctions à Turin, cette double promotion avait été interprétée comme le désir du pape de modifier le style tradi-tionnel de la hiérarchie en Italie. — H. F.]

Les spécialistes de sociologie

Cependant, c'est à Carrefour et au Parisien libéré qu'Emilien Amaury consacre la majeure partie de son attention. Chaque jour, par téléphone, il « fait la une » du Parisien selon ses propres critères, donnant la vedette aux faits divers, aux « têtes couronnées », et décernant des prix de vertu et des idoles de son de serve et des idoles de son ronnées », et décernant des prix de vertu et des idoles de son choix. Peu sensible à la nécessité de la décolonisation, il dénonce tous les « abandons » au nom de la défense des « valeurs de la civilisation occidentale ». Il luttera jusqu'au bout pour l'Algèrie française, et il aidera Georges Bidault dans son action et son exil.

Le Parisien libéré atteignait en devenu un grand quotidien régio-nal » exigent de se voir appliquer la même convention collective que la presse de province. Le 20 no-vembre 1974, la direction et les représentants du personnel se mettent cependant d'accord pour rechercher ensemble de nouvelles l'introduction de nouvelles techniques dans l'entreprise, en par-ticulier l'offset.

### La crise de 1975

Mais, le 30 janvier suivant, le syndicat du Livre argue que tout syndicat du Livre argue que tout accord particulier à l'entreprise passe par la conclusion d'un accord parisien. Le 3 mars, M. Amaury supprime l'édition du grand format du Parisien llbéré et ses vingt-deux éditions régionales, ce qui entraîne le licenciement de cinquante-deux journalistes et de quelque deux cent

Chaque numéro de Currejour, haque exemplaire du Parisien

chaque exempane du prisse-libéré, témoignent d'une philoso-phie simpliste et efficace qui exaite le sportif, la mère de famille nombreuse et le défenseur de l'or-

dre, mais cloue au pilori — avec un racisme insidieux — l'immigré tapi derrière tous les mauvais

coups, comme seux qui tolèrent qu'on délivre la pliule aux « minet-tes », ceux qui (l'antisémitisme n'est pas loin) sont les mauvais

tions extremistes, alors que, engagé dans une lutte sans merci, il devait pouvoir compter sur l'ap-pui de ceux qu'il fustigeait sans désemparer. On sait pourtant que

désemparer. On sait poursant que les soutiens gouvernementaux ne lui ont pas fait défant, et le jour de gloire d'Emillen Amaury fut, en juillet 1975, celui de l'arrivée du Tour de France qui le vit, aux Champs-Elysées, assis aux côt. : de MM. Giscard d'Estaing et Ponia-

Comment séparer cet homme

d'exception du conflit qu'il menait depuis vingt mois? Rares sont les patrons qui poussent l'intran-sigeance au point de risquer dans une épreuve de force la vie même de leur entreprise. Il faut que

soient réunis l'esprit de croisade et la puissance due à l'exèrcice sans partage des droits de la pro-priété. L'empire A ma ur y était monolithique. On n'y discutait pas les décisions, et nombreux

sont ceux qui ont fait la cuisante expérience de ce qu'il en coûte de braver le maître. Plus rares sont

ceux qui, jusqu'au bout, avec la même ardeur et le même fana-tisme, ont partagé son combat.

C'est le propre des êtres de caractère que de susciter les pas-sions. Le nom d'Emilien Amaury évoquera pour les uns la synthèse entre l'esprit de Vichy et celui de la Résistance, puis l'esprit de

résistance tout court ; leurs larmes aujourd'hui sont sincères. Pour d'autres, l'homme qui vient de disparaître incarnait l'arrogance

de caste, le mépris des lois, l'absolutisme

Lorsque, dans le Livre blanc qu'il consacra il y a quelques mois au conflit du Parisien libéré, Emilien Amaury fit ajouter un cahier à sa gloire pour retracer son « destin mystérieux », il avait voulu citer le Monde, qui soulignait un jour sa « fabuleuse energie ». C'est probablement l'épitaphe qu'il aurait choiste alors qu'il entre — fabuleusement —

taphe qu'il aurait choisie alors qu'il entre — fabuleusement — dans la petite légende de la

JACQUES SAUYAGEOT.

Un patron

soixante ouvriers des imprimeries. Congédiés de fait, les travail-leurs du Livre décident, les 7 et leurs du Livre décident, les 7 et 8 mai, d'occuper les imprimeries de la rue d'Enghien et de la rue des Petites-Ecuries tandis que M. Amaury entreprend de faire imprimer le Parisien libéré en Belgique: la guerre est déclarée entre l'un des plus grands patrons de la presse parisienne et l'un des syndicais dont les traditions de lutte sont les plus anciennes. « Le conflit du Parisien libéré » depitent une rubrique nermanete devient une rubrique permanente de la chronique sociale, et même politique, de l'actualité française.

La bataille est ponctuée de grèves générales de la presse en graves generales as la presse en 1975 et en 1976. Les heures de tra-vall et les sommes perdues par les quotidiens se chiffrent par mil-lions.

a Ni grévistes, ni licenciés », comme ils le rappellent à chacune de leurs manifestations, les ou-priers du Parisien demeurent dans vriers du Parisien demeurent dans leurs imprimeries inemployées, tandis que le journal, dont la diffusion est paralysée, est finalement imprimé à Saint-Ouen, à Chartres et à Amiens par des ouvriers non syndiqués à la C G.T. Chaque nuit ou pres que, les camionneites de livraison sont attaquées et leur contenu dispersé. Une double bataille judiciaire s'engage entre les ouvriers, privés de leur travall, et un titre soumis à un perpétuel harcèlement.

à un perpétuel harcèlement. En 1976, M. Amaury maintient sa position intransigeante et, seul de toute la presse parisienne, refuse de signer le protocole d'ac-cord avec le syndicat du Livre, qui prévoit la révision des condi-tions de fabrication des quoti-

### La médiation

Le 5 décembre dernier, la police, appliquant la décision des magis-trats rendue le 12 juin 1975, fait évacuer les imprimeries de la rue evacuer les imprimeries de la rue des Pe-tites-Ecuries. Après deux jours de grève et une importante manifestation organisée par les syndicats, un a médiateur », M. Jean-François Mottin, est nommé par le gouvernement pour tenter de dénouer le conflit. tenter de dénouer le conflit.

Après des entretiens préliminaires, M. Mottin envisage une rencontre le 27 décembre entre le Livre C.G.T. et M. Amaury, qui pose des conditions telles que la tentative échoue. Les contacts devaient reprendre cette semains.

Président du Syndicat de la presse hebdomadaire parisienne, M. Amaury avait été également président — pendant un an.

**AÉRONAUTIQUE** M. Amaury avait ete egalement président — pendant un an, en 1966 — de la Fédération nationale de la presse française. Grand officier de la Légion d'honneur, titulaire de la croix de guerre 1939-1945 et de la rosette de la Résistance, M. Emilien Amaury avait perdu en décembre 1974 son épouse, Mme Genevière Amauru, aaréaée de l'Univiève Amaury, agregée de l'Uni-

Ses deux enfants, Francine et Philippe, à qui nous adressons nos condoléances, ont l'un et l'autre

consacré leurs travaux univer-sitaires à la presse française C. D.

### le centre, de quartiers « chands » New-York. - La pornographie

De notre correspondant

**Endiquer le «sex business»** 

DANS LES VILLES AMÉRICAINES

et la prostitution qui, depuis quelques années, déferient sur les Etats-Unis, viennent de se hearter pour la première fois à une digue solide : la décision de la Cour suprême de Detroit, par cinq voix contre quatre, de re-connaître la légalité de la loi sur les « zones » promulguée par la municipalité. Cette décision est invoquée à présent par Los Angeles, Des Moines, Port-land, Kansas-City et New-York.

SOCIÉTÉ

La réglementation en vigueur Detroit n'autorise pas la ville à fermer des établissements por-nographiques ou voués à la prostitution (s massages parlours a) nl à les empècher de fonction-ner, mais elle prévoit qu'une distance de 300 mètres doit obligatoirement séparer entre eux ces négoces (librairies, cinémas, sex-shops, etc.). Elle oblige d'au-tre part le propriétaire d'un nouvel établissement voué à la prostitution ou à la pornographie à obtenir un avis favorable de 51 % des résidents et des commerçants dans un rayon de 150 mètres. En contraignant de cette façon les a commerces du sexe » à s'espacer, les autorités municipales espèrent pou-voir empêcher la formation, dans

— comme c'est le cas à New-York aux alentours de Broadway et de la 42° rue.

Las Vegas, Oklahoma et Bos-ton avalent, au contraire, tanté de concentrer le trafic du sexe dans des ghettos appelés « quar-tiers adultes », où l'on trouve des établissements de strip-tease, des cinémas pornographiques, des « massages pariours » et des librairies spécialisées. Ils se transformèrent vite en repaires de criminels. La « zone de combat s de Boston (sorte de super-Pigalle) faisalt tache d'hulle et menaçait de s'étendre au-delà de

Depuis que la Cour suprême avait refusé, dans les années 60, de valider les lois anti-obscénité de valider les ions anti-ouscente parce qu'elles restreindraient la liberté d'expression prévue par la Constitution, l'évolution des mœurs, si elle n'a pas substan-tiellement modifié les attitudes individuelles, a permis à l'in-dustrie du sexe de prospérer et de bouleverser le paysage urbain de l'Amérique. Il ne s'agit plus pour l'Amérique moyenne de faire reculer le « sex business », mais de l'endieuer.

LOUIS WIZNITZER.

### réactions Les

M. GEORGES BIDAULT:

« La mort qui a frappé d'une mantère foudroyante Emilien Amaury me cause un vif chagrin. Amaury me cause un vir chagrin. Ce n'est pas parce que, dans sa vie combative, il en était arrivé à un moment où il ne complait plus le nombre de ses adversaires, que je tairai le salut que notre passé amical m'impose d'adresser à sa mémoire.

» J'ai écrit pendant plusieurs années un article hebdomadaire dans Carrefour, à l'époque poi-gnante de la guerre d'Algérie. Amaury n'a jamais changé un mot ni une virgule à mês textes sans concession

» Je ne peux rien oublier de ce qu'il a fail pour garder libres ma pensée et mon action. Il s'en va à un moment où, quel que fui son courage, il était devenu un homme seul. Il a été toute sa vie fidèle oux hommes ovil atmait, ce oui lui a permis de supporter l'exécta-tion des autres. »

Français.

Il fallait un certain courage
pour braver ainsi quotidiennement l'opinion de la plupart,
jouer les censeurs dans une société
dite permissive, les pères la
pudeur à l'heure de la libéralisation des mœurs. Il lui fallait
auxil un courage certain pour ne M. JACQUES GODDET: aussi un courage certain pour ne pas mettre en veilleuse ses opi-tions extrémistes, alors que

" Quand je dis homme de carac-tère, a déclaré M. Jacques Goddet, directeur de l'Equipe, au micro de France Inter, je ne pense pas aux combats qu'il a menés dépuis un certain temps dans sa vie projes-sionnelle, je pense surfout à son existence privée. Il l'a montré en montant ce cheval qui l'a désar-conné. Il a im a it la lutte, le danoer.

» Je l'ai rencontre sous l'occu pation, à une époque où il prépa-rait déjà la presse de la libéra-tion. Par conséquent, je l'ai toujours ou prêt à combattre pour ce qu'il estimait être une bonne cause, pour l'ordre moral, pour la

L'HUMANITE : une ignominie. Commentant la dépêche selon

Commentant la dépèche selon laquelle un acte de malveillance ne serait pas à exclure totalement, l'Humanité écrit : « Que veulent donc insinuer ceux qui lancent une telle information? Sans doute qu'il ne serait pas exclu que M. Amaury ait été victime d'un machiavétique attentat, qu'il jaudrait donc chercher du côté de ceux oui ont été ses adversaires ceux qui ont été ses adversaires cant fut ont ete ses daversarres (sous-entendu parmi les travail-leurs du Livre). Les « coups bas » sont habituels dans certains mitteux. On ne s'étonnera donc pas de l'ignominie. » Libération écrit : « Il savait

caresser dans le bon sens le poil de la bête, celle qui fort dans le pentre immonde, et, grâce à iui, dans les cerveaux de deux mildans les cerveaux de deux millions de lecteurs. Au bas mot. Il
n'avait pourtant pas si mai commencé. Militant du Sillon, groupe
précurseur du christianisme
social en France, et meme secrétaire de son dirigeant charismatique Marc Sangnier, il sut se
garder des méandres de la démocratie chrétieure. cratie chrétienne. »

Enfin. Rouge conclut ainsi son article: a Non, les ouvriers du Livre et tous ceux qui les ont soutenus ne pleureront pas Emilien Amaury. Ses méthodes de patron de choc ne lui auront valu que la haine.

LE PARISIEN LIBERE: comme le général de Gaulle.

Le Parisien libéré publie en première page la photo préférée « d'Emillen Amaury le montrant aux côtés du général de Gaulle en 1956 à La Boisserie ».

Cette photographie, écrit le journal, « illustrait, aux yeux du président Amaury, que l'on voit ici à droite, la qualité qu'il appréciait par-dessus tout : la fidélité.

» Une sidelite qui n'impliquait aucun aveuglement, aucun renon-cement aux principes d'honneur, de liberté et de respect de l'homme auxquels il avait adhéré d'enthousiasme, dès sa jeunesse, aux côtés d'un autre Français qui marqua son époque: Marc Sangnier, mais une jidélité sans concessions. "Comme le général de Gaulle,

et à son image, le président Amaury fut l'homme des tempé-tes. Le rôle déterminant qu'ul joua dans la presse clandestine, puis libérée, il le continuait sans reláche, à la tête du groupe de presse qu'il avait créé, qu'il animait et qui porte son nom, comme dans la vie professionnelle où, depuis trente ans, il n'avait pas cesse de demeurer au premier plan... »

### Grève dans le « labeur »

### LES FORCES DE POLICE FONT ÉVACUER L'IMPRIMERIE OCCUPÉE HÉLIO-CACHAN

L'imprimerie Hélio-Cachan, située à Chilly-Mazarin (Essonne),
qui était occupée par ses deux
cents employés depuis juillet 1975,
date de sa mise en liquidation
judiciaire, a été évacuée dimanche matin 2 janvier. Il n'y avait
que six employés à l'intérieur de
l'imprimerie quand les forces de
l'ordre ont agl. à 7 h. 15 précises,
juste avant la relève de 7 h. 30,
heure après laquelle il y anrait
en soixante-dix employés à l'intérieur de l'imprimerie.
En fin de matinée, les grévistes, ayant à leur tête le député
c o m un iste de l'Essonne,

vistes, ayant à leur tête le député
communiste de l'Essonne,
M. Pierre Juquin, ont manifesté
sans incident dans les rues de
Longjumeau, où une délégation a
demandé à être reçue par M. Jean
Colin, sénateur et maire.
Pour protester contre l'évacuation par la police de l'imprimerie
Hélio-Cachan, le Comité intersyndical du tivre C.G.T. a lancé,
dimanche soir, un appel a ux
ouvriers des imprimeries parisiennes du labeur pour cesser le
travail pendant vingt-quatre
heures lundi 3 janvier.
Hélio-Cachan, lmprimerie de
labeur, spécialisée dans la carte
postale, était une des dernières
entreprises occupées après dépôt
de bilan ou liquidation judiciaire.
Auparavant, l'évacuation de l'imprimerie Caron-Ozanne à Caen
le 21 avril 1976 avait entraîné une
grève de vingt-quatre heures dans postale, était une des dernières entreprises occupées après dépôt de bilan ou liquidation judictaire. Auparavant, l'évacuation de l'imprimerie Caron-Ozanne à Caen le 21 avril 1976 avait entraîne une grève de vingt-quatre heures dans la presse et le labeur. D'autres interventions de la police ont été suvies d'arrêts de travall limités.

# à mettre en service commercial son supersonique Tupolev-144

Contrairement à des informations de source américaine qui ont fait état, récemment, de l'abandon, par les Soviétiques, de leur idée de confier des passagers payants à l'avion de transport civil supersonique Tupolev-144, il semble bien que le gouvernement soviétique n'ait pas renonce à mettre en ligne commerciale et régulière des exemplaires de l'appareil, dont l'un des prototypes, on s'en souvient, s'est ėстаsė au Salon du Bourget en juin 1973

L'Union soviétique n'aurait pas renoncé

Plusieurs indications très récen-tes donnent à penser que le Bourget et l'annonce d'un contrat concurrent du Concorde franco-britannique continue de figurer dans la panoplie des prochains matèriels de la compagnie sérieure Aerofot et narmi ces aérienne Aerofiot et, parmi ces indications, la plus importante est sans doute la conclusion, la semaine dernière, d'un accord en-tre les Soviétiques et la société britannique Lucas.

Depuis décembre 1975, il y a donc un an presque jour pour jour, le Tupolev - 144 est exploité sur la distance Moscou-Alma-Ata. la capitale du Kazakhstan, pour le transport de marchandises pon-déreuses et du fret postal. La ligne ne dépasse pas 3 700 kilomètres de distance, alors que le supersonique soviétique avait été donné primi-tivement comme devant être capable de parcourir plus de 6 000 kilomètres. D'autre part, le Tupolev-144 n'a pas acheminé de passagers payants, ni sur cette ligne ni ailleurs.

A plusieurs reprises, des observateurs reprises des observateurs occidentaux se sont faits l'écho d'informations, jamais démenties par Moscou, selon lesquelles la construction en série du Tupolev-144 était interrompue ou, tout au moins, très notable-ment ralentie, et la desserte Moscou-Alma-Ata était progressi-vement réduite : d'abord bi ou tri-hebdomadaire, elle serait devenue hebdomadaire en juin.

### Des ennuis fechniques

De ces considérations et de rumeurs circulant, dans les milieux spécialises, sur des ennuis techniques de l'avion, les observateurs occidentaux ont tiré argument pour conclure que le Tupolev-144 connaissait des difficultés dans son exploitation commerciale. Cette conviction était renforcée par la publication, par le quoti-dien les *Izvestia* du 29 novembre, d'un article de M Boris Bugayev, ministre soviétique de l'aviation, qui paraissait ignorer l'existence de Tupolev-144 dans sa descrip-tion des avions de transport civil

tion des avions de transport civil en service régulier dans l'Aeroflot entre 1978 et 1980.

Selon ces mêmes sources occidentales, le supersonique soviétique a encore besoin de mises au point techniques importantes. En particulier, des vibrations excessives de l'appareil en vol le rendraient inconfortable à l'heure actuelle, ce qui expliquerait qu'il ne transporte aucun passager payant. De plus, le niveau de bruit ne transporte aucun passager payant. De plus, le niveau de bruit des réacteurs serait loin d'être négligeable et le système de pres-surisation interne devrait être amélioré. Enfin, le manque de puissance des réacteurs contrain-drait. l'équipage à utiliser, plus longtemps et plus souvent aux longtemps et plus souvent que prévu, la post-combustion (dis-positif de réchauffe supplémen-taire), d'où une consommation accrue de carburant en croisière

Le 23 décembre dernier, en effet, a société britannique Lucas Aerospace a conclu un accord, à Londres, avec le ministère sovié-tique de l'aviation sur la fomniture de matériels électroniques adaptés au Tupolev-144

Employant plus de quinze mile personnes, Lucas Aerospace n'a pas précisé la nature de ces maté-riels. Il a seulement été indiqué qu'il s'agissait de mettre au point, pour un montant équivalant à 80 millions de francs, un équipe-ment électronique du même type que celui qu'i a été expérimenté avec succès sur Concorde. Pour le supersonique franco-britannique Lucas Aerospace a été chargée de Lucas Aerospace a été chargée de concevoir les équipements électriques de pressurisation, de propulsion, de dégivrage et d'éclairage ainsi que le système de pompes d'alimentation en carburant qui fait partie de la régulation des réacteurs.

### Des spéculations

Selon des informations de source britannique, i'Union soviétique a acheté à Lucas Aerospace un système électronique d'injection du carburant. Ce qui, du même coup, confirme que les Soviétiques n'ont pas renoncé à perfectionner et, donc, à mettre en service commercial le Tupolev-144, et que le supersonique soviétique connaît supersonique soviétique connaît suffisamment de difficultés tech-niques pour qu'il soit fait appel à cidentale. L'accord avec Lucas Aerospace

peut, d'autre part, inciter les ob-servateurs à des réflexions sup-plémentaires, qui sont spéculatives pour l'instant. Si l'on en croit les services de renseignements occidentaux, il existe de bonnes raisons de pen-ser que le quadriréacteur de transport civil supersonique Tutransport civil supersonique Tupolev-144 et le bombardier a
tégique biréacteur dénommé
Backfire par les spécialistes de
l'OTAN sont équipés, tous les
deux, du même modèle de moteur,
le réacteur Kuznetsov NK-144, qui
développe jusqu'à 17,5 tonnes de
poussée avec post-combustion. Du
reste, le supersonique civil et le
bombardier ont été conçus par la
même société Tupolev.

Une telle parenté est logique.

Une telle parenté est logique.

Mais cette constatation ouvre également d'autres perspectives et incite à deux réflexions inattendues. D'abord que le Backfire — dont l'existence est considérée comme l'un des obstacles majeurs à la conclusion d'un pouvel acà la conclusion d'un nouvei ac-cord entre Washington et Moscor sur la réduction des armements stratégiquet — connaît, lui aussi, entre autres difficultés de mise au point, des ennuis techniques de populsion. Sassite, qu'une assis-tance technològique occidentale pourrait servir indirectement à l'Union soviétique à achever la finition d'un bombardier stratégique pour peu qu'elle sache s'inspirer des procédés britanni-ques utiles au Tupolev-144.

JACQUES ISNARD.

ASS SUR LESSON

ne querelle di

Voterner Campion To

The second second second

The state of the s

The state of the s

and the same and the same of t

- in available with

The second of the second of the second 

The state of the s

There are so there are benefit to

化性 拉性 美国海绵的美国海

The state of the s

and the second of the second of

पर्यापक **्र**ू

a na na ana ana an 🚧 🏄 🕸 いいしかた 発 家郷 政治 婦

Outenure le 3 janvier au cour de la ville dans l Saint-Jacques.

115 chambres insonor climatisées. 2 restaurant Metzet e Rabelais. Salc et de réceptions. Garag Sofitel Jacques Barel Centre Saint-Jacques Place Paraiges 57000 Metz

Tél. (87) 74 57 27 Télex 930 328



36 hôtels en France et

TROIS ÉTUDES SUR LE TRAVAIL FÉMININ

# Une querelle dépassée

Le débat sur le travail des femmes lierement depuis 1946 et se situalt, par la femme est, en moyenne, de s'apparente parfois, en France, à en 1975, aux alentours de 54 %. une véritable guerre de religion. On L'INED publie un graphique qui échange des anathèmes : les uns sont pour, les autres contre, comme s'il a'agiasait d'une aliaire d'opinion et de croyance, et non d'une réalité eoclologique à cerner, analyser et organiser. Les Françaises qui ont des responsabilités politiques, professionnelles ou syndicales sont vigilantes : il suffit qu'un ministre, comme ce fut récemment le cas de Christian Beullac, paraisse souhalter un retour des femmes au foyer pour que se lèvent les étendards de la révolte contre l'obscu-

ALES AMÉRICAINES

correspondant

ie mentre, de quartiers schiede, comme c'est le cas à les Toris aux alentours de Broden de La Comma

Eas Vegas, Oklahoma et h

Las Vesas, Oklahoma et la sema Araicut, an contraire, im des concentrer le traite de ma dans des ghettos appelés en divers adultes n, où l'on trome de établissements de attipités des cinémas pornographes des cinémas pornographes des es massages pariours apriours des cinémas pécialitées, le se fampationnèrement vitre en mais de eximinels. La a sone des pariours de se cinémas de la contraire de se cinéma de cinéma

part o de mostou troite de les Figulle) fairait tache d'heis e monaçais de s'étendre su-dés e sterrites.

des limites.

Depais que la Cour appin ment refusé, dans les annès à de relicér les lois aut-oincis de relicér les lois aut-oincis liberté d'expression prins par le la Constitution, l'évolutie à mouvre, si elle n'a pas abusticuleurent modifié les authités de seus de propins à la conference de seus de propins à la boulererses le payage mis de boulererses le payage mis de boulererses le payage mis de l'Amérique. Il ne s'atti de pour l'Amérique moyene

pour l'Amérique moyens à faire reculet le c ser busines

LOUIS WIZNITZE

mait de l'endiguer.

E WEITELL DUS TERM

Tupolev-144

L par les Seendigue, & ⊱

lev-161. Consident men Bourget et l'annousces

Lety Commercial

desponsations de source amenante

mate à l'acton de transport min

Marie commerciale et appear

bion que le gouverne

Ces querelles paraissent byzantines quand on s'en tiant aux faits. Un document de l'institut national d'études démographiques montre que le travail des femmes est un phénomène d'une remarquable stabilité si serve sur une longue période (1).

Giobalement, en effet, depuis 1896 la proportion des femmes dans l'ensemble de la population active s'est 40 %. On a enregistré trois périodes de hausse : pendant les deux querres mondiales, ce qui s'explique aisément, et depuis le début des années 60. Cette stabilité cache pourtant des évolutions considérables : en 1901, sur 6 300 000 actives. 2 660 000 travaillaient dans l'agriculture. En 1975, sur 8 250 000 femmes actives, 630 000 seulement étalent agricultrices. En investissant, depuis le début du siècle, les secteurs secondaire et tertiaire, les femmes ont surtout changé de lieu de travail. S'il était difficile, pour une agricultrice, de faire la part de l'activité professionnelle et des activités domestiques, cette distinction ast, aujourd'hul, inscrite dans l'espace et dans le temps de chaque journée pour les salariées. L'évolution, depuis trois quarts de siècle, a eu pour principal effet d'éloigner les femmes de leur fover et de leurs enfants, mais non d'accroître leur charge globale de travali.

Depuis une dizzine d'années, on constate une lente augmentation du taux d'activité féminin, qui s'est accélérée depuis 1968 et atteignait en 1975 environ 33 %. D'autre part, le taux d'activité masculin diminue régu- le revenu supplémentaire apporté

montre un processus de relève partiella du travail masculin par le travail féminin. Les auteurs de l'étude .écrivent : « De vingt et un à cinquante-hult ans, le laux d'activité à des hommes, ni même acceptés féminin est plus élevé en 1975 qu'en par eux : ils sont toujours octroyés 1954 (...) alors que le taux d'activité mascullo a fortement balsaá de vingt et un à trente ans, augmenté seulequarante-huit ans et diminué au-

### « Voleuses d'emplois ? »

Paut-on prévoir l'évolution future du travail féminin? Pour les spécialistes de l'INED, al l'on en luge par - les taux d'activité atteints dans les pays de l'Est (en 1972, 51 % en Union soviétique, 48,8 % en Répu-blique démocratique allemende), par des jeunes femmes et surtout de celles qui ont fait des études, et par la réduction des années de materla natalité, c'est un effectif de plusieurs millions d'actives potentielles qui pourrait se présenter sur le mar-

Cetta perspective est-elle redoutable ? Pour ceux qui craignent que les femmes\_ne soient des - voleuses d'emplois », les tensions sur le mar-ché du travail vont s'accroître. Mais

faut-il le vouloir? Mme Paulette Hofman, secrétaire confédérale de Force ouvrière, rescatégorique, 'Elle écrit, dans le numero spécial sur le travail féminin que vient de publier sa confédération : « Trop nombreux sont encote ceux qui pensent, y compris parmi les travailleurs et les travailleuses. que, si la salaire du mari était suffisant, si les allocations (amiliales mettrait aux femmes oul travaillent de rester chez elles et de décager des emplois pour les leunes et les chôc'est probablement la pire. »

Outre que le droit au travail est inscrit dans la Constitution et que

40 %, Mme Hofman volt une autre raison de renoncer à cette idée - surfaite » : - Les emplois abandonnés par des femmes qui ont le possibilité de rester ou de retournes à leur foyer ne sont jamais attribués à d'autres femmes (...) qui sont dans l'obligation de travailler et que l'on continuera d'exploiter imperturbablement. - La querelle femme au foverfemme su travail apparait donc à Mme Holman - stérile, inopportune et

condition des lemmes -

(1) Population et sociétés, de-(1) Population et sociétés, de-cembre 1976, édité par l'Institut national d'études démographiques, 27, rue du Commandeur, 75675 Paris Cedex 14. (2) Force ouvrière, mensuel de la confédération Force ouvrière, dé-cembre 1976, 198, avenue du Maine, 75014 Paris. 75014 Paris.
(3) Les Carnets de l'enjance, octobre-décembre 1978, Unicet, palais Wilson, case postale II, CH 1211 Genéve 14, Suisse.

nin a gagné bien des pays déveioppés, elle a un caractère très théorique dans les pays en voie de développement. Dans ceux-ci, estime le dernier numéro de la revue les Carnets de l'enfance, éditée par l'UNICEF, «l'absorption de leur rce de travall par les corvées d'eau et de bois, les travaux agricoles et les soins aux enlants, qui se soident seize heures d'activités journalières, sous-tend et rentorce les autres formes de dépendance qui paralysent les possibilités de déveioppement des femmes » (3). Ce numéro de la revue consacré à l'allégement du travail des femmes étudle notamment une conséquence peu connue des plans de développour effet, notemment, d'aggraver la

### BRUNO FRAPPAT.

Berlin-Ouest. - Réunis sur l'initiative du Conseil de l'Europe, une cinquantaine de spécialistes de l'enseignement préscolaire -- venus de dix-huit pays européens — viennent d'étudier pendant une semaine. les problèmes Environ 10 % des enfants nés en Suède aujourd'hui sont d'ori-gine étrangère En République lédérale d'Allemagne, cent mille enfants étrangers sont nés en 1975 et, dans plusieurs grandes villes, — Cologne, per exemple — un enfant sur trois est né cette année-là de parents migrants. A elle seule, la Turquie a donné, en 1976, à l'Europe sept cent trente-

1976, à l'Europe sept cent trente-deux mille travailleurs (dont 83 % Si cette querelle du travail fémien Allemagne), et trois cent quatre-vingt mille enfants d'âge scolaire. En France, enfin. la population étrangère a voisine aujourd'hui quatre millions de personnes, dont huit cent mille enfants. L'afflux massif de nouveaux travailleurs migrants est aujour-d'hui stoppé, mais les « anciens »

(PURLICITE)

FORMATION PERMANENTE - EDUCATION DE L'ENFANT

Stage à l'intention des puéricultrices, personnel médical et toutes

INSCRIPTIONS : Université de Paris-VIII, Formation per Boute de la Tourelle, 75571 PARIS CKDEX 12 Tél. : 374-12-50 poste 389 - 374-92-26

sonnes s'initiant à la psychologie de l'enfant à partir du 10 janvier 1977 - 36 heares

commencent à envoyer leurs commencent à envoyer leurs enfants à l'école, ce qui bouleverse hien des babitudes. Et d'abord, comment accueillir dans de bonnes conditions des enfants qui dans la plupart des cas, ne connaissent pas la langue du pays d'accueil et, souvent, connaissent mal la langue de leur pays d'ori-

Tous les participants au sym-posium de Berlin ont estimé — ce fut une des rares occasions d'accord général — que la scola-risation n'intervenait jamais trop tôt. Même si la famille n'a pas l'intention de rester dans le pays vécu une première épreuve avec le déracinement de son milieu d'origine, le passage par la maternelle ne peut que lui être profitable. « Il serait coupable de ne pas scolariser les enfants de migrants le plus tôt possible », a estimé M. Jean Clévy, inspecteur départemental chargé de re-cherche au CREDIF (Centre de

De notre envoyé spécial

UN COLLOQUE EUROPÉEN A BERLIN-OUEST

Les enfants d'immigrés à l'école maternelle

recherche et d'étude pour la diffusion du français)
Là où les spécialistes divergent,
c'est lorsqu'il s'agit de choisir une c'est lorsqu'il s'agit de choisir une langue d'enseignement. D'une manière générale, les « pays d'envoi » souhaitent que l'enfant apprenne d'abord sa langue maternelle. Les délégués grecs et tures, notamment, ont insisté pour que les onfants na soient res détaghés de enfants ne solent pas détachés de leur culture d'origine. Il est vrai — tous l'ont constaté — que - to us l'ont constate - que l'apprentissage d'une deuxlème langue est moins rapide que la régression de la langue maternelle, lorsque celle-ci n'est plus pratiquée. On aboutit alors à des situations de «semi-linguisme», ch l'angus ne conneste plus ni où l'enfant ne connaît plus ni l'une ni l'autre langue. « Mieux

l'élève connaît sa langue mater-nelle, lit-on dans le document final, mieux il est armé pour en Mais comment peut-on ensei-gner la langue familiale à l'école maternelle? Sur ce point, chaque pays, chaque région, est un cas particulier. A l'école maternelle hispano-allemande de Munich ou à l'école gréco-allemande de Berlin, il est relativement facile de pratiquer un enseignement apprendre une seconde.» de pratiquer un enseignement bilingue Mais que faire, lorsqu'une maternelle suedoise compte des Finlandais, des Danois, des Turcs et des Grecs dans la même classe? En France aussi, il est blen rare que le groupe des migrants soit-homogène: on ne peut pas atomi-ser chaque classe en lusitophones. hispanophones, arabophones et-francophones. Que faire, lorsque la langue familiale est un dialecte (catalan, berbère, sicilien, etc.)? Il existe cent trois langues et dialectes répertoriés, en Europe, qui sont autant de « premières langues » distinctes des langues nationales. Dans une pareille nationalies. Data une paresa situation, l'« introduction pro-gressive du bilinguisme» souhal-tée après l'âge de trois ans appa-

rait comme un beau rêve. La Suède, pourtant, a décidé de a adopté une loi accordant aux enfants de migrants le droit à l'enseignement de la langue fami-

posés par la scolarisation des enfants de migrants à l'age de l'école maternelle. Maigré la crise économique, quelque treize millions de migrants séjournent actuellement dans les pays industrialisés d'Europe occiden-

liale dès l'école maternelle, à raison de six heures par semaine.
D'autres pays, comme la Grande-Bretagne et la France, se montrent sceptiques à l'égard de cette formule. La longue tradition d'impérialisme culturel u, mais aussi dans beaucoup de cas une certaine expérience pédagogique, poussent à préférer l'ensaignement unilingue pour tous, outite à unilingue pour tous, quitte à maintenir un certain « bicultura-

lisme » dans l'environnement phy-sique et affectif de l'enfant. Dans son rapport introductif, Mme Hélène Gratiot-Alphandéry, professeur de psychologie à l'uni-versité René-Descartes de Paris, a rappelé que l'éducation préscolaire n'est pas seulement l'apprentis-sage du langage. « Cette insis-tance mise sur l'expression verbale menace de oloquer toute autre forme d'expression », a-t-elle dit, en soulignant l'importance des autres moyens d'expression (ges-tuelle, corporelle, artistique). L'intégration d'un petit migrant passe autant par les soins et l'attention que lui porte la femme de service que par les leçons de l'institu-trice.

Tous les participants ont insisté sur ce rôle d'accueil de l'école maternelle, lien entre la famille migrante et le pays de séjour.

« Une famille qui accepte de mettre un tout-petit à l'école, c'est déjà un pas dans l'adaptation au pays d'accuell », notait une institutrice. Mais c'est le plus difficile à obtenir. Tout, en effet, crée des barrières : la langue, l'hygiène, les habitudes alimentaires, les tradi-tions religieuses, la conception même de l'école, où beaucoup de migrants ne comprennent pas qu'on perde son temps à « jouer ». Il est donc nécessaire que le contact soit préparé à l'avance, par le truchement des offices par le truchement des offices d'immigration, des municipalités, des écoles et de toutes les bonnes volontés. Les familles doivent apprendre ce qu'est l'école maternelle. Quant à l'équipe pédagogique (institutrices, puéricultrices, infirmières, psychologues), elle doit apprendre qu'est le condidoit apprendre ce qu'est la condi-tion de migrant, essayer de connaître les familles et, si pos-sible, les éléments de base de leur culture d'origine.

ROGER CANS.

# UN NOUVEAU

Ouverture le 3 janvier au cœur de la ville dans le vieux quartier Saint-Jacques.

115 chambres insonorisées et climatisées. 2 restaurants, le Café de Metz et le Rabelais. Salons de réunions et de réceptions. Garage.

Sofitel Jacques Borel Centre Saint-Jacques Place Paraîges 57000 Metz Tél. (87) 74 57 27 Télex 930 328



# NOUVEAU

Ouverture le 24 Janvier du ler hôtel 4 étoiles d'Orléans, au cœur de la ville, au bord de la Loire.

110 chambres insonorisées et climatisées. 2 restaurants, le Café d'Orléans et la Venerie. Salons de réunions et de réceptions. Garage.

46, quai Barentin 45000 Orléans Tél. (38) 62 17 39 Télex 780 073



Réservation Centrale Paris 657.11.43 Télex 200 432

# La fille de M. de Varga affirme qu'elle possède des preuves pouvant contredire la version des policiers

Six jours d'une enquête rondement menée et brillamment terminée sous l'égide d'un ministre de l'intérieur qui apparaît à point pour sou-ligner l'éclat de la réussite. Six coupables et six inculpations: un tueur, un policier vénal, deux hommes de main et deux commanditaires à particule. Un mobile aussi simple que sordide : l'argent. L'affaire de Broglie paraissait bien ficelée. Ne restait plus à la justice qu'à conclure, dans le silence serein de l'instruction.

A-t-on voulu trop vite trop démontrer ? Le doute s'est installé et n'a cessé de grossir. A peine les policiers avaient-ils donné leur version de l'affaire que les principaux intéressés — tant les deux hommes d'affaires impliqués que la famille du député assassiné - la contestaient. se promettant de livrer sous peu la preuve que

Luxembourg. — Parmi les quelque cinq mille six cents sociétés anonymes holding répertorlées dans la liste 1976 de la Banque internationale à Luxembourg, figure la Sodetex S.A. dont le conseil d'administration était présidé par Jean de Broglie.

C'est le 14 mai 1958 que la société a été constituée, devant M. Pierre Metzier, notaire à Grevenmacher dans le Grand-Duché. Le capital social, de 10 millions de trancs luxembourgeois (environ 1 million de francs), est représenté par dix mille actions, réparties de la façon sui-

les enquêteurs se sont trompés. Tout repose en fait sur la réponse apportée hâtivement à la question essentielle : à qui profite le crime? Selon les policiers, le doute n'est plus permis: c'est bien pour éteindre une dette trop lourde que deux affairistes sans scrpules ont com-mandé l'assassinat du prince de Broglie.

Mais cette thèse reste seulement étayée par les accusations de Guy Simoné, le policier marron » du commissariat de la Défense, engagé pour organiser l'attentat. Simoné n'a chargé » que M. Pierre de Varga, s'abstenant de toute allusion à l'autre instigateur présumé : M. Patrick Allenet de Ribemont. Or, si l'on en croit Mile Pascale de Varga, le prêt consenti par l'ancien ministre l'aurait été... à

bach, président du conseil d'admi-

nistration de la banque, à titre per-

sonnel ; 25 pour M. Ady Colas, atta-

chés de direction, et 1 action pour

« La sociéré, précisa l'article 3 des

chacun des quatre autres actionnal-

statuts, a pour objet toutes les opé-

res, employés de la banque.

été signé sous seing privé prévoyant qu'en cas de décès du créancier les sommes dues seraient versées à sa succession.

Quant à la solvabilité des débiteurs, la fille de l'homme d'affaires précise qu'elle ne pour-rait être mise en doute, eu égard au chiffre d'affaires de la Reine Pédauque, le restaurant dont les deux relations d'affaires de M. de Broglie avalent fait l'acquisition : - Lorsqu'un établissement l'ait quelque chose comme 700 300 F de chiffre d'affaires par mois et qu'un bilan provisionnel pour 1977 devait amener l'affaire du milliard d'anciens francs, a déciaré Mile de Varga, un remboursement de 72 000 F

Si tout cela est vrai, à qui donc le crime

a-t-il vraiment profité? Guy Simoné devant le juge d'instruction, a — un peu tardive-ment — laisse entendre qu'il y aurait quelques plus - gros bonnets - au-dessus de MM. de Varga et de Ribemont. Il n'en fallait pas plus pour que l'on se mette à parler d'un «M. X...» que les policiers auraient... oublié.

A admettre que ce mystérieux personnage existe, il faudra sans doute chercher plus avant qu'on ne l'a fait jusqu'à présent dans les affaires du prince de Broglie. Elles étalent nombreuses, variées, souvent discrètes, et par-fois judicieusement placées à l'étranger (voir ci-dessous notre enquête à Luxembourg). Irat-on y découvrir la clé d'un crime qui, des lors, pourrait faire place à une nouvelle

bancaire Secret oblige

De notre envoyée spéciale

gestion, le contrôle et la mise en sant de tous titres, brevets et valeur de ces participations. Elle gérera ses participations en les mettant en valeur, par ses études et par est intéressée, ainsi que de toute autre iaçon généralement quelcon-

Dans les 8 BHV.

quelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties. » Elle prendra toutes mesures pour licences de toute origine, participer à la création, au développes seuvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelce EU contrôle de toute entreprise. acquérir par voie d'apport, de sousd'achat et de toute autre manière. tous titres et brevets, les réaliser

Le même jour, les actionnaires nommaient, à l'unanimité, les trois administrateurs de la société : M. Jean de Broglie, propriétaire, demeurant

*387* 30,40 F

*124* 9,60<sup>F</sup>

55 F 44F

BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE

M. Charles Bignon, propriétaire, demeurant à Paris. Un employé de la banque, M. Théo Schartz, étalt nommé ce soit, accorder aux sociétés auxblée dénérale autorisait « le conseil d'administration à déléguer tous ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion journalière à M. Jean de Broglie, administrateur-délégué, qui, par sa seule signature, peut valablement

L'acte est signé par les action naires, et non par les membres du conseil d'administration. - C'est le seul acte que nous avons reçu », affirme le notaire, M. Pierre Metzier, qui reconnaît volontiers qu'il s'agit d'actionnaires fictifs.

bitude luxembourgeoise, M. Jean de Broglie art dû signer avec les actionnaires de la société un acte privé cédaient les actions ; les deux autres administrateurs devaient également apporter leur signature, soit personnellement, soit par le truchement d'un pouvoir. Le secret professionnei empêche de connaître les modalités exactes de l'opération.

dossier de la Sodetex S.A., sous la cote B 7 972, comporte seulement un feuillet supplémentaire, signé de la Banque internationale à Luxembourg, en date du 3 août 1970 : « Le siège de la société, jusqu'alors établi au ?, boulevard Royal, Luxembourg, est dénoncé avec effet au 31 juillet 1970. M. Théo Schartz, commissaire de la société, s'est démis de ses tonctions

Bien qu'elle ne fonctionne apparemment pas, la société est toujours înscrite sur les registres du commerce. La Sodetex semble s'être mise hors la loi dès les premiers mois de sa creation : l'assemblée genérale qui devalt se tenir en octobre 1969 n'a pas eu lieu ; le premier bilan, qui devait être déposé en décembre de la même année, ne l'a pas été. Le seul acte officiel qu'elle alt jamais réalisé est donc celui pa lequel elle a été constituée. Quant à ses activités proprement dites, elles

On peut rappeler, d'une façon gédu Grand-Duché est la plus déficitaire du Marché commun et que les autorités luxembourgeoises ont intérêt à fermer les yeux sur les tractations financières qui se produisent sur leur territoire, même si la rumeur parle pariois de trafic d'armes. Dans une interview accordée au

Républicain Iorrain, le premier ministre, M. Gaston Thorn, socialiste. déclarait récemment : « Nous vivons en ce moment sur des opérations tinancières, c'est-à-dire par des tonds qui viennent d'Allemagne ou des pays erabes, et transitent par le Grand-Duché. »

FRANCOISE BERGER.

RÉPONDENT A M. PONIATOWSKI

Il semble pourtant que, selon l'ha-

bunal de commerce de Luxembourg, la création de la société était notiflée le 5 juillet suivant dans le Recuell spécial des sociétés et associations que publie le Mémorial, journai officiel du grand-duché de Luxembourg.

Au tribunal de commerce, le mince avec ellet immediat. •

sont couvertes par le secret bancaire.

LES RÉFUGIÉS BASQUES

Me Yann Schoncq et Abeberty, consells des réfugiés espagnols assignés à résidence à l'île d'Yeu, ont adresse une lettre de protestation au ministre de l'intérieur, M. Michel Poniatowski, en réponse aux déclarations de ce dernier à propos d'une question orale de M. Louis Lepensec, député du Finistère (P.S.). M. Michel Poniatowski avait rappelé le « devoir de discrétion et d'obéssance à la loi » qui incombe aux réfugiés et justifilé les « mesures de surveillance étroite » prises par le gouvernement par la nécessité d'« assurer le respect des décisions d'assignation à résidence par les étrangers qui s'y trouvent soumis » (le Monde du 31 décembre 1976).

Les auteurs de la lettre adres-

Les auteurs de la lettre adres-sée au ministre de l'intérieur considérent les mesures d'assi-gnation à résidence prises à l'en-contre de la majorité des réfugiés basques comme injustifiées, ceux-ci n'ayant subi aucune condam-nation par les tribunaux français pour participation aux activités de l'ETA.

### rations se rapportant directement ou pations, sous quelque forme que ce . Elle pourra notamment employer soit, dans toutes sociétés ou entre-ses tonds à la création, à la gestion, d'échange ou autrement, faire metprises luxembourgeolses ou étran- à la mise en valeur et à la liqui- tre en valeur ces affaires et brevets à Broglie, président ; M. Robert Le-

# Au lieu de 2% de baisse T.V.A., Jusqu'au 29 janvier, les 8 BHV font plus:

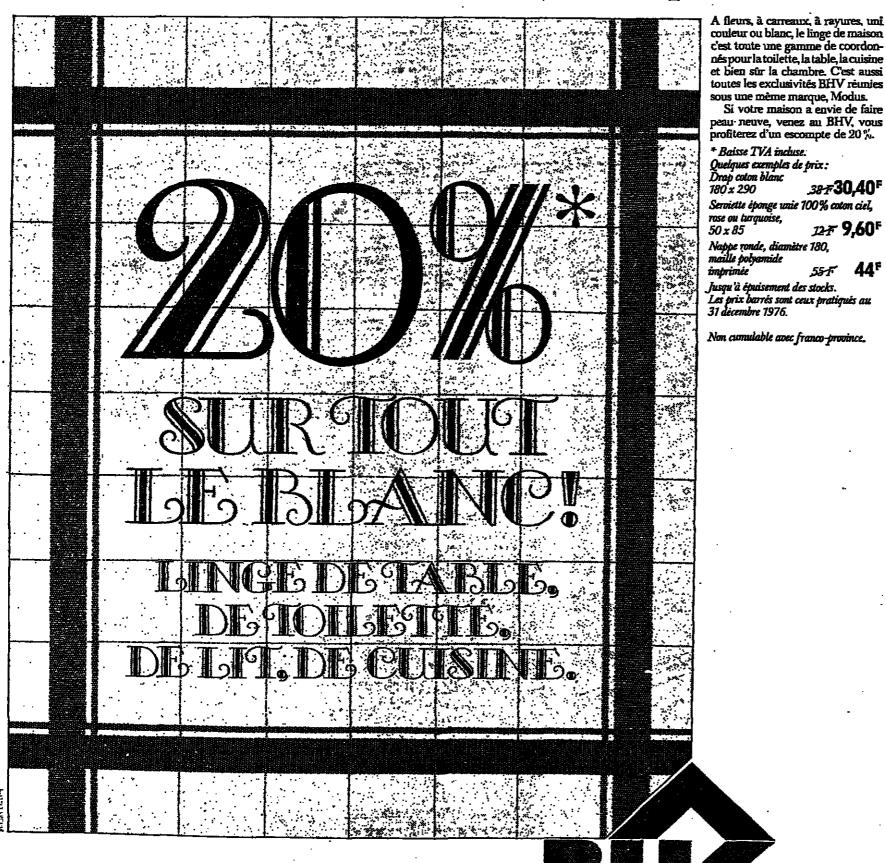

Pour être sûr de bien choisir.

LES 8 BHV : RIVOLI · PARLY 2 · MONTLHERY · GARGES · FLANDRE · BELLE EPINE · ROSNY 2 · CRETEIL

PHILIPM BOUCHER

್ಲ-೧೯೪೪ ಅವರ್ಷ-೧೯೯೩

TOTAL VENEZIES AND THE PROPERTY OF THE PROPERT UNE MAISON

> MITTER A MARCOUSER (Encomes) "I. KT T. ALPEDIN DUMBER

LE MARDY TO LETT LOTT, A IL HELLER

MLON A TERMINER, sis à VAUHALLA Liverse) 16 bis. Grande-Cour MISE A PRIX : 100.100 FRANCE

KELLE de TERRAIN

MIESTED TOE 161.

The choracter

age I blid. FW FEU VIII LO

TE MARDI TO THE PARTY A 16 HELLES GRAND ENSEMBLE IMMOBILIES MELES-TOURS. La Grande-Bruère (37)

BENTAN INTACHE CALCUSANT TERRAIN A BATTE DECKLERE TRANSPE THERE TO LINE TO LINE

M SEUL LOT, MISE A PRIX : 2.167.000

MIS APPARTEMENTS sis à CLAMART 12 rue du Docteur-Roux UN APPARTEMENT DE DECEMPORTE COMME

# JUSTICE

# DE JEAN DE BROGLIE

## QUI EST INNOCENT?

Serpent de mer des rencontresentre magistrats et journalistes, le 'secret 'de l'Instruction et la scomption d'innocence se sont de nouveau trouvés sur la sellette à l'occasion du maurire de Jean de Broglie. De l'un et de l'autre, le ministre de l'intérieur a fait litière par sa conférence de presse du 29 dé-

matratice a un pen tata de matratice qu'il y aurait que la lait par la lait par la matratice à parler d'un M la montre de mystèrieur d'un M la mystèrieur d'

prince de Broglie. Elles ét brance placées à l'étranger le les étantes de d'un crime mi

the place a fine me

Charles Bignon, proprieta

partners à Paris. Un employé à hanque, M. Théo Schartz, était e

bile genérale autorisait e le

generale, en ce qui concerne le

1 acts est signe par les

palens, et non par les membre comment d'administration. Ce

sed acte que nous avons no

Mines in notaire, M. Plene Le

Two enimoles volontiers in

# manuble pourtant que selo

Bragillo art dû signer avec le se

delites de la societé un ace

per laquel ces demies a m

appenter leur s'gnature, soi te

dis pourson. Le secret près

espeche de concabe la c

amend de commerce de Lasco

to traction de la socia en-

🗱 🖢 5 juliet mar 🔄

Sabrell spécial des socies es

sel- office) du grant-am

BORE QUE PLE' & 'e Virging

An tribunal de connect a-

dossier de 10 Sodere 24 2-

**min #7** \$72, compore super

Timblet Supp ementare spec Busque internations as become

es date du Platif 'TT ibe

COLUMN TO COLUMN TO STATE OF S

2. Septembre Sava . Leaning a

M. Pado Setaria, carranta

anddid; B'est almit teitt

Sien guiel e ne minime

torce La Sudera sette
bore to to des and
and de sa creaton desservations

THE WA DOL OF ST. T.

mer gant devot ête serzi

שים פיליי בו פל פיספון

in the second second

Schottes statement is

SOUR COUNSELS: DO S SELECT

ndenie, que la causa es

Grand-Come am a sala

**de Mar**she zonnun eine bei

Mile Hand Tibourger ass of the

femer les yaus 3. 8 

ternitore -2-2 1 2 15

partos de l'elle domini Dens une merce and

On peut eappe et aufelt

e 600 km seu arm iffili

**ಟ** ಕೇಕ್ಷ ಮ ಜಾನಚಿತ್ರಗಳು

British pas, in the see etc. Insente 507 95 127 7 3 4

BOS exectes de l'operation

lement, soil par le me

egistrée le 27 ma 1988 e

lent les actions : les dats edicione les actions : les des p

Factionnaires fictifs.

**Dir journalière** à M. Jean de B.

seute signature, peut

Nagager la société "

in teni disen-disen-disen-ingenies ingenies

باطاب

saire aux comptes l'a

interace accordance of the contract of the con

Hetrateur-délégué, qui, la

Une telle violation de la loi, commise par un ministra d'Etat. représente un double rappel en dehors des codes, la secre de l'instruction n'existe pas, la presomption d'innocence pas davantage. D'autant que les deux principes découlent l'un de

Les déclarations précipitées du ministre de l'intérieur démontrent plus que le mépris de la loi. Pour ce qui concerne l'affaire, bien sûr, l'évident désir de - servir à point un dénouement bien cuit ». Du moins espérait-il qu'il en serait ainsi et que sa caution personnelle suffirait à faire avaler... ce qui fut, par la plupart, jugé un peu gros.

M. Poniatowski prouve aussi que ce secret de l'instruction pèse sur ceux (principalement les magistrats) qui n'ont plus rien à dire quand ils se voient saisis d'un dossier. Tout a été dit avant eux par des policiers qui, à tort, se crolent dispensés de cette obligation de secret. Tout est dit... sauf, très vraisemblablement, dans l'affaire de Broglie. Plus exactement, ce dossier a permis de vériller que les policiers ne violent pas la loi à tort et à travers, que s'ils parient; ce n'est pas par révérence au droit du public à être informé. Encore que ce droit ne pulsse être présenté comme une fin en soi quand on voit quelquefois à quel abus il sert de

Plus ou moine conscienment. la presse sert à faire authentifier, par le recours à la publicité. par l'appel aux opinions publiques, par le savant usage d'une prime à l'accusation », une vérité de police. Celle qui, précisément, sera, pour l'institution judiciaire, la seule ama-ture du dossier (1). Certes, le magistrat doit tout reprendre à zéro ? Qui le fait ? Qui le veut ?

PARCELLE de TERRAIN

zituée à

ST-GERMAIN-LES-ARPAION (91)
lieudit a LES CLOSEAUX >
d'uns contenance de 2105 m2,
en bordure du chemin nº 16.
NISE A PRIX : 10.000 F.

Consignation indispensable or each. Renseign. Mrs TEUXILLO et AKOUN, svocate assoc. a CORBEIL-ESSONNES,

PREMIERE TRANCHE

TERRAIN A BATIR

51, rue Champlouis. Téléph. 496-30-28 et 496-14-18.

simple de paraître tenir en suspicion une police avec qui on qui tant de choses dépendent dans cette via de tous les jours, En sorte que l'institution judiciaire ne se rebelle que quand sa dépendance apparaît de manière trop éclatante. Un noble courroux est aujour

d'hui manifesté par la chancelle-

rie, alors one l'initiative aurait pu lui revenir. Ce courroux peutil faire oublier son slience face à la chronique des faite et gestes de policiers, trop compl samment reproduite par trop de journaux (écrits ou pariés). Se-rait-ce l'intérêt public qui le commanderait ? Ou bien ne seralt-ce pas plutôt l'inverse ? Qui ignore que, pour un délit mineur, le nom dans le journal (et la photographie, le cas échéant i) représente pour le délinquant présumé une pelne bien supérieure à celle que, peut-être, lui infligera le tribunal? Le pliori a disparu de nos places publiqu la police lui a trouvé un bon

Car c'est le deuxième rappel que nous apporte l'affaire de Broglie : la présomption d'innocence est une - fichaise -. Tout le monde s'en prévaut et tout le monde s'asseoit dessus, et, au premier rang. le ministre de l'intérieur. MM. de Varga (en vérité M. Hirach >, comme l'a si déli-catement glissé M. Poniatowski) et de Ribemont, na sont probablement pas des enfants de chœur. ainsi que d'autres dont on ne dit encore rien. Les premiers sont peut-être mêlés au meurtre de ce demier. Un policier dévoyé, et se reconnaissant comme tel, l'affirme. Est-ce là ce qu'on peut appeler une preuve suffisante pour promettre, fût-ce théoriquenent, deux hommes à l'échafand : pour affirmer qu'ils résument à eux seuls cette affaire

PHILIPPE BOUCHER.

(1) A la prison de Fleury-Mérogis, la Tiche de renseignemerogis, la l'iche de remsegné-ments relative à la personnalité et au comportement contient un « 5° » ainsi libellé : « Exposé très sommaire des faits (voir coupure de journal). » La chetrès sommaire des faits (voir coupure de journal). > La che-minement police-administration pententiaire emprunte de curieur décours

**UNE MAISON** 

STTUEE A

MARCOUSSIS (Essonne)

24, RUE ALFRED-DUBOIS

MISE A PRIX : 13.080 F

pour enchérir. Renseignaments M° TRUXILLO ET AKOUN, Avocats As-

sociés, 51, r. Champlouis à CORBEIL-ESSONNES (Tél. 496-30-26, 496-14-18)

DEUXIEME TRANCHE

TERRAIN NON VIABILISÉ

Consignation presiable indispen

OFFICIERS MINISTÈRIELS ET VENTES PAR ADJUDICATION

Vente sur saisie immobil au Palais (Vente a/saisie Immob. au Palais de de justice d'EVRY, rue des Mazières, le MARDI 11 JANVIER 1977 à 14 h. le MARDI 11 JANVIER 1977 à 14 h.

VENTE SUR SURENCHERE DU DIXIEME APRES SAISIE IMMOBILIERE

AU PALAIS DE JUSTICE D'EVRY, RUE DES MAZIERES, LE MARDI 11 JANVIER 1977, A 14 HEURES

PAVILLON A TERMINER, sis à VAUHALLAN

(Essonne)

16 bis, Grande-Cour

MISE A PRIX: 100.100 FRANCS

Consignation préalable indisp. pour enchérir. Pour tous renseignements s'adress. à Mai TRUXILLO et AROUN, avocats ass. à Corbeil-Essonnes (91) 51, rue Champlouis. Tél. : 496-30-26 et 14-18 et au greffe du trib. d'Evry

Vente sur surenchère au Palais de justice de TOURS, place Jean-Jaurès LE MARDI 11 JANVIER 1977, A 14 HEURES

GRAND ENSEMBLE IMMOBILIER

constituent le lotissement « la Grande-Bruère ».

à JOUÉ-LÈS-TOURS, La Grande-Bruère (37)

17 lots part. viab. de 2 a. 47 cs. à 122 lots de 2 a. 25 cs. à 20 a. 6 a. 79 cs. et un lot de 3 hs. 76 a. 74 cs. SUPERFICIE TOTALE 67 A. 58 CA. SUPERF. TOT. 18 EA. 27 A. 34 CA.

EN UN SEUL LOT, MISE A PRIX: 2.167.000 F

S'adresser à M. J.-M. SIERLUCEI, avocat à TOURS, 8, place Jean-Jaurès. — M. B. JOUANNEAU, avocat à TOURS, 26, rue de Cloche-Ville. — M. E. CAM-PION, avocat à TOURS, 33, r. Néricault-Destouches, et 18 av. pr. trib. Tours.

Vente au Palais de Justice à Nanterre, le marcredi 12 janvier 1977 à 16 h30 EN TROIS LOTS

TROIS APPARTEMENTS sis à CLAMART (RAUTS-DE-SEINE)

12, rue du Docteur-Roux

Premier UN APPARTEMENT DE DEUX PIECES, CUISINE SALLES BAINS, GARAGE DEUXIEME UN APPARTEMENT DE TROIS PIECES, CUISINE DEUXIEME UN APPARTEMENT SALLE BAINS, GARAGE MISE A PRIX: 45.000 FRANCS

TEOSIEME UN APPARTEMENT SALLE BAINS, GARAGE DE TROIS PIECES, CUIB. LOT UN APPARTEMENT SALLE BAINS, GARAGE MISE A PRIX: 59.000 FRANCS

S'Edramer à Maître Jacques SCHMIDT, Avocat à Paris 17°, 17, The Paraday. Tâl.: 324-14-13 et à lous avocate près les Tribunaux de Grande Instance de Paris, Nanterre, Cretell et BOBIGNY.

### BASKET-BALL

## Alain Gilles en dix questions

Après une courte trêve, le championnat de France de basket ball a repris avec la rencontre entre le Stade français Evry et Villeurbanne, avancée du mercredi 5 janvier au dimanche 2 pour les besoins de la télévision. Pour son premier match de l'année, le Stade français a bien failli créer une grosse surprise, puisqu'il s'inclina d'un seul point (63-82) devant le leader de la compétition, après une partie qui valut surtout pour son indécision. Maigré un départ catastrophique (12-0), les Stadistes ne renoncèrent jamais à remonter leur handicap (45-38 à la mi-temps) et prirent même l'avantage à moins de six minutes de la fin du match (73-71). Il fallut alors toute l'expérience d'Alain Gilles, qui obtint deux des trois derniers paniers de son équipe, et surtout de l'Américain Carter, qui provoqua la sortie pour cinq fautes personnelles de ses deux compatriotes du Stade dans les deux dernières minutes, pour que les Villeurbannais conservent toutes leurs chances d'obtenir un quatorzième titre national. Après ce match nous avons rencontré Alain Gilles qui, à trente et un ans, effectue sa dix-septième salson en première division, où son talent et son expérience font de lui un des atouts majeurs

Contre Bagnolet, Nice et prendre un travail en profondeur ch vous avez obtenu dans avec eux. C'est ce que veut faire cinq dernières secondes le désormais Pierre Dao. Sa nou-Berck vous avez obtenu dans les cinq dernières secondes le panier qui a décidé de la vic-toire. Était-ce le hasard, de la réussite, le fruit de l'expé-rience ou le résultat d'une préparation spécifique ? — Il y a un peu de tout cela,

mais quand le résultat d'un match dépend de la dernière passe ou d'un ultime tir, il faut je crois, qu'un joueur accepte d'en prendre la responsabilité. cela, mais encore faut-il que les circonstances soient favorables. Il ne faut pas non plus vouloir assumer ce rôle à tout

- Après Baanolet. Nice et Berck, Villeurbanne s'est en-core imposé devant le Stade Français dans les ultimes se-condes. Cela démontre la rescomies. Ceta demontre di res-source de votre équipe mais indique aussi qu'elle ne do-mine pas autant la compéti-tion que son classement pour-rait le laisser supposer. Est-ce plutôt encourageant ou un peu inquiétant pour la suite du

 Je crois que c'est plutôt bon signe. Nous avons peut-être plus d'expérience que nos adversaires, mais, surtout, cette saison la chance a toujours été de notre côté dans les moments décisifs. L'an dernier Tours a été champion en gagnant quatre ou cinq matches de un ou deux points. Il faut connaître cette réussite pour obtenir un titre.

 Vous avez désormais tencontré toutes les équipes. La
hiérarchie qui s'établit à la
fin des matches aller estelle conforme aux forces des equipes en présence ? - La logique me semble à peu

près respectée avec, toutefols, une grosse déception causée par

— Quelles équipes restent en cause pour le titre? — Le titre devrait se jouer entre Caen et Villeurbanne, avec peut-être Le Mans comme outsi-der. De ces trois équipes, Caen a le programme le plus favorable lors des matches retour, mais nous aurons l'avantage de recevoir les

- C'est votre dix-septième saison en première division. Le championnat de France a-t-il beaucoup évolué depuis vos débuts?

vos debuts?

— Enormément. Tout est devenu beaucoup plus sérieux. Avant, on s'amusait à l'entraînement, en déplacement, après les matches. Désormais, on ne peut plus rapide, et les joueurs sont doit constainment se surveiller. Les entraînements sont beaucoup plus sévères, les consignes plus plus severes, les consignes plus strictes. Le jeu aussi est devenu plus rapide et les joueurs sont plus athlétiques. Et puis, depuis quelques années, il y a les Amé-ricains...

— Ces Américains vous ont-ils personnellément apporté quelque chose? quelque chose?

— Techniquement, ils ne m'ont rien appris. Mais, comme je suis un gagneur, ils m'ont amené à travailler beaucoup pills à l'entrainement pour me hisser à leur niveau.

— Avec la venue des Amenicales des la problet ball actions des la problet des la comme des amenicales des la problet des la comme des amenicales des la problet des la p

ricains, le basket-ball est passé en France de l'amateupasse en France de l'amaleu-risme au semi-professionna-lisme. Les joueurs s'entrainent de plus en plus dans tous les clubs. Pourquoi, pendant cette période, l'équipe de France n'a pas cessé de rétrograder dans la hiérarchie européenne et internationale?

et internationale?

— Il n'y a pas eu de politique suivie en équipe de France. Il faut, je crois, établir une base réduite de joueurs sélectionnés pour en constituer l'ossature et s'y tenir pour pouvoir entre-

SKI

### LES DEUX FRÈRES HEMMI --A- EBNAT-KAPPEL

Helni Hemmi, vingt-sept ans, champion dympique de slalom géant, et son frère Christian, vingt-deux ans, se sont classés premier et deuxième du slalom géant d'Ebnat-Kappel, une sta-tion suisse du canton de Saint-Gall, proche du lac de Constance à laquelle les dirigeants de la Coupe du monde, aussi avisés que ceux du Tour de France, appor-tent leur caution promotionnelle. Gustavo Thoeni a terminé troi-sième et Ingenar Stemmark hui-tième Cuent à Philippe Barsième et Ingemar Stemmark huitième. Quant à Philippe Bartième, Quarante-troisième sur le
premier parcours, il a abandonné
au cours de la deuxième manche.

| Aprilippe Bartième, Quarante-troisième sur le
premier parcours, il a abandonné
et dans quelques chiffres signitemps plein, — les tests morphoau cours de la deuxième manche.

| Aprilippe Bartième, Quant à Philippe Bartième, Quarante-troisième sur le
premier parcours, il a abandonné
et dans quelques chiffres signitemps plein, — les tests morphotemps ple

velle équipe de France ne manque pas au départ des qualités phy-siques et techniques indispen-sables dans les compétitions internationales.

Vous avez volontairement renoncé à l'équipe de France à vingt-huit ans, a près cent cinquante-cinq sélection s. Pourquoi?

Helmanne

- Uniquement pour convenance personnelle. Quand on décide de se consarer sérieusement à son métier, que l'on continue à faire le maximum pour son chib, on ne peut éternellement prendre sur on temps de presence et sort. son temps de vacances et sacri-fier sa familie pour participer aux

stages et aux tournées avec l'équipe de France.

— Que pensez-vous de la décision de la fédération de faire appel aux joueurs naturalisés pour renjorcer l'équipe de France? de France?

— Je ne suis pas contre. Des joueurs qui ont choisi la nationalité française, qui palent leurs impôts, et font même leur service impots, et font même leur service militaire ici, do i ven t avoir les mêmes droits que n'importe quel joueur français. Si j'étais à la place de Robert Riley, qui est dans ce cas mais ne peut pas jouer avec son club à cause d'un règlement fédéral qui l'assimile encore à un étranger, je refuserai de jouer en équipe de France.

— Que mouvez-nous encore

 Que pouvez-vous encore attendre du basket-ball?
 Dans l'immédiat, un septième titre national, mais surtout beau-coup de plaisir à jouer. Le jour où je ne m'amuserai plus sur un terrain, je m'arrêteral immédia tement.

Propos recueillis par GÉRARD ALBOUY.

### PATINAGE DE VITESSE

# Un septième titre de champion de France pour Richard Tourne

De notre correspondant

Grenoble. — Patineur de vitesse le plus complet, Richard Tourne, du Club des patineurs de course de Paris, a gagné pour la septième fois consécutive le titre de champion de France disputé sur 500, 1 500, 5 000 et 10 000 mètres. Plus à l'aise dans les courtes et moyennes distances, Richard Tourne, qui se classa vingtième dans le 1500 mètres des Jeux olympiques d'Innsbruck en 1876, a battu dans l'épreuve du 500 mètres le record de la piste de Grenoble de 1/10 de seconde, record qui avait été établi par l'Alle-mand Erarhd Keller (médaille d'or des Jeux olympiques en 1988) en 40 sec. 3/10. Sur les longues distances, le champion de France a pour la première fois été dominé par un Grenoblois agé de vingt ans, Olivier Belle. Cet athlète (il mesure 1 m. 92 et pèse 95 kilos) est le plus brillant espoir du patinage de vitesse français. Il se classe second des championnais de France 1977 ; Marie-France Vivès (Paris) et Anne Kozoni (Grenoble) sont respectivement championnes de France cadettes et seniors.

ment montré qu'il y avait en France de moins en moins de patineurs, mais que leur niveau ne cessait de progresser. La France ne compte en effet que quatre cents licenciés. alors que six cent mille personnes pratiquent ce sport en Norvège et autant aux Pays-Bas. Et pourtant, en quelques années, le nombre des patinoires a été multiplié par dix, passant de onze en 1964 à cent douze en 1976. Mais, lorsqu'une section sports de glace est ouverte, les jeunes préfèrent se diriger vers le hockey sur glace ou le patinage artistique. Ainsi; à la patinoire de Franconville, dans la région parisienne, ouverte il y a deux ans, deux cent trente enfants pratiquent le patinage artistique, cinquante ont choisi le hockey sur glace et vingt-cinq le patinage de vitesse. Discipline difficile, exigeant une

très grande rigueur dans l'entraînement, peu spectaculaire maigré la beauté du geste du coureur, - ce sport est trop dur », déclare un patineur de selze ans qui abandonnera la compétition après ces championnats de France.

« Ce qui me manque, déclare un autre patineur, c'est un véritable anneau de vitesse où le pourrais m'entrainer pour les longues distances. » Aucune municipalité, en dehors de celle de Grenoble, qui a bénéficie des infrastructures sportives laissées après les Jeux olympiques, ne s'est lancée dans la construction de pistes de 400 mètres de long. Il est vrai que le coût pour l'entretien et le fonctionnement d'un anneau olym-

pique est très élevé. En moyenne

Ces championnats ont paradoxale- 3 000 F par jour pour maintenir la couche de giace en parfait état. « J'expère que nous parviendrons à entraîner une municipalité du Nord à construire un anneau de vitesse, déclare M. Serge Bocquet, président du Comité national de patinage de vitesse; dans le Nord, les gens alment souffrir, savent souffrir: ce sport seralt la-bas presque sans

Pour pallier cette quasi-absence d'anneau de vitesse, la Fédération française des sports de glace organisera les 5 et 6 mars prochain sur la patinoire de Reims, des championnats de France de patinage sur petite piste. Un « moyen pour relancer le patinage de vitesse, pour le faire mieux connaître, pour recruter », déclare M. Bocquet. Si les coureurs disputent des compétitions par groupes de quatre ou ele sur une piste de 100 mètres, ce type de patinage risque cependant d'enlever à ce sport une part de ea beauté esthétique. Le geste du patineur sur petite piste est beaucoup sur ses patins, luttant non plus contre le chronomètre - comme c'est la règle sur les anneaux olympiques. — mais pour ne pas se faire éliminer. « Il y aura de la bagarre et des chutes, cela attirera le public -, avoue un patineur, qui constatait, au terme des épreuves, que quelques dizaines seulement de ces championnats de France de patinage de vitesse, disputés, il est vrai, sous la pluis.

CLAUDE FRANCILLON.

# Témoignage

La formulation « d'usine à champions > est fréquemment utilisée pour désigner les écoles sportives des pays so-cialistes. Certains commentateurs n'hésitent pas à opposer ce qui serait une conception française — dite Ubérale — à une conception < non conforme à la dignité humaine >

et qui serait celle de ces paus. Yvon Adam, responsable des relations sportives à l'association France - U.R.S.S. apporte son témoignage, après un séjour au Kazakhstan.

Mes activités me conduisent à des séjours fréquents en URS.S. et c'est ainsi que, queiques jours après avoir quitté Montréal, je me retrouvais au pied de l'Himalaya, à Alma-Ata, capitale du Kazakhstan (1), là où étu die Nelly Kim, tripie médaille d'or de gymnastique. Mieux encore qu'à Moscou, c'est dans cette ancienne colonie du isar, en Asie centrale. MOSCOU, c'est dans cette antenne colonie du tsar, en Asie centrale, que j'ai pris la dimension réelle de la place accordée à la « culture physique » dans le développement de la société soviétique. Il conde la societé soviétique. Il con-vient de préciser que le Kazakh-stan, sous-développé il y a qua-rante ans, est devenu un pays prospère où la scolarité pour tous est effective jusqu'à seize ans au moins. J'y ai donc visité les « usines à champions » :

● Le club d'entreprise du bâti-ment : six mille travailleurs ; trois mille adhérents au club, dans vingt-sept disciplines, pour 30 à 50 heures de pratique par

● L'école secondaire, où le pro-fesseur d'éducation physique, Anatoli Bikov, champion olym-pique de lutte en 1976, venait d'effectuer sa rentrée scolaire ;

■ La section de lutte du club Dynamo, où le médaillé d'or Valeri Resentsev anime une école de lutte de trois cent quarante en-

● L'institut de culture physique, où l'on forme annuellement cinq cent cinquante profes-seurs (2) — quatre à cinq aus d'études après le baccalaurést, avec des moyens scientifiques in-comparablement plus avancés que ceux dont disposent nos instituts;

■ La patinoire Médéo, à 1600 mètres d'altitude, qui faisait son ouverture le dimanche 5 septembre avec trois mille cinq cents patineurs, dont l'équipe d'URSS.

# Les écoles sportives en U.R.S.S.

2.8 millions d'adhèrents à 11 470 clubs avec une pratique de 30 à chance de parvenir à la compé50 heures par mois ; 18 480 cadres rémunérés à temps complet titlon de haut niveau et devront rimposer les deux séances jour103 700 en 1970), 1 100 enseignants nommés annuellement, c'est-àdire davantage qu'en France, qui club ou continueront la natation des rouges fois plus perest rougest fois plus perest rougest fois plus perest rouges fois perest rouges fois plus perest est pourtant quatre fois plus peu-pée. Le grand secret, c'est la généralisation de la culture pluy-sique et du sport obligatoire, du jardin d'enfants à l'université. A partir de ce réservoir, 425 écoles sportives spécialisées regroupent 165 000 enfants et adolescents et se prolongent dans 9 écoles de « haute maîtrise sportive ». Ces écoles sont toujours intégrées au club sportif ou à l'école secon-

daire. Selon les spécialités sportives et l'âge des enfants. l'horaire moyen hebdomadaire va de dix à vingthebdomadaire vs de dix à vingtcinq heures, de trois à six jours
par semaine. Le climat y est sérieux certes, mais le plus détendu
qui soit. Ce qui est remarquable,
ce sont les précautions d'ordre
pédagogique, psychologique et médical qui y sont prises. Tous les
entraîneurs ont affectué des études supérieures en éducation physique et sont, le plus souvent, anciens champions; le nombre d'enfants dont ils s'occupent est très
limité: 4 à 10 simultanément et
selon les spédalités. Médecins et
infirmiers y travaillent en temps
plein.

Afin qu'ils ne peinent pas ul-térieurement dans leurs études, térieurement dans leurs études, seuls sont admis les enfants de très bon niveau scolaire. Lorsqu'une sportive comme Nelly Kim, par exemple, est étudiante, on adapté aux exigences de son entraînement et de ses déplacements un plan personnel de travail et d'examens; jamais elle n'est devant le choix : le sport ou les études.

### Les difficultés de la natation

Concernant la natation, les Concernant la natation, les professeurs-entraîneurs ne nous ont pas caché que c'est la discipline la plus difficile : l'école sportive de natation fonctionne auprès du Club du bâtiment d'Alma-Ata ; elle est fréquentée par deux cent quarante enfants encadrés par sept professeurs. Ces enfants sont évidenment les melleurs de le régiere mais encadres. leurs de la région mais quelques-uns seulement parviendront à la section de « haute maîtrise spor-

Dans un premier temps, pen-dant plusieurs mois, ils ne font que quatre séances par semaine qui permettent de juger de leurs aptitudes et de leur persévé-rance. Le contrôle médical — un médical et metre influence à

dans une autre perspective.

Tous les responsables des écoles sportives que nous avons rencontrés ont insisté sur l'idée que deux entraînements par jour sont physiologiquement et prophological. physiologiquement et psychologi-quement très blen supportés à condition d'être blen intégrés au régime de vie.. La question fina-lement la plus importante c'est : que fait l'enfant en dehors des dus l'attrainement ? Les activités scolaires et cuiturelles, la
détente, les transports, l'environnement familial, c'est tout cela
qui conditionne la stabilité affeclive et sociale des futurs champions. L'unanimité se fait pour
remarquer que d'une façon
générale, les enfants de ces écoles transièrent dans le travail
scolaire le sérieux, la méthode
et la persévérance acquis dans
l'entraînement physique.

Loin de la formule « d'usines à
champions », qui évoque le travail
à la chaîne, la caractéristique de
ces écoles nous semble être la
sérénité et la joie de vivre qui
règnent grâce à une excellente
relation pédagogique maître-enseigné. heures d'entraînement ? Les acti-

seigné. Pour en restar à la haute per-

formance — alors qu'il me sem-blerait nécessaire à ce point de relater les liens avec le sport de masse, — je voudrais témoigner masse, — je voudrais temoigner de tout ce qu'il y a d'erroné à croire que les champions soviéti-ques n'auraient pas d'activité professionnelle du moment qu'ils ne sont plus étudiants. Non seu-lement ils en ont le temps, mais c'est une nécessité du développe-ment du sport de masse que de ment du sport de masse que de ne pas en faire des êtres à part, même si leur emploi du temps est normalement allégé et aménagé. Tous les champions professeurs de culture physique ou profes-leurs-entraineurs doivent, durant deux ou trois ans, enseigner dans des écoles traditionnelles.

Notre témoignage a ses limites, le sport de haute performance n'est vraiment explicable que si l'on a bien vu qu'il n'est qu'une facette, une résultante, et que l'objectif central est de « passer du sport de masse au sport du peuple tout entier », comme me l'a précisé M. Chevtchenko, chef du département de la presse au comité d'organisation des Jeux olympiques de Moscou en 1980.

YVON ADAM.

Republics Addres M. Santa ##CEP# 5 7000 - man - 1 100 98 OF me-en - 25 sugare deus : service et al. gd more erabas er Françoise 355

> LES REFUGIES BASSE REPONDENT A M. PONIATOWN

TATE STATE OF col affects of the color of the artie de

chei Principali de station de sta Les autreus de la little de la 31 deces." **100** contide te mailten 1 7

manue de manues et a apare

Depuis quelques années, on l'a vu avec l'affaire Lockheed, et si certain rapport d'un inspecteur des finances, M. Pierre Mayer, émerge enfin de l'ombre où le tient la peur du scandale, on le verra bientôt en France, les fabricanta d'armes elix-mêmes se sont mis aux méthodes des trafiquants et se passent quelquefois de ces intermédiaires distributeurs de

Ces serviteurs astucieux des marchands de canons en prennent parfois ombrage et, voyant des gains substantiels leur échapper, se mettent à divulguer des pra-

Le trafic d'armes proprement dit est, avant tout, un trafic de papiers. En effet, le maître do-cument dont doit disposer, pour s'approvisionner en armes, l'Etat ou le groupement qui ne neut officiellement se porter acquéreur auprès d'un fabricant de fusils ou de bombes, est le « certificat de destination finale » que les Anglo-Saxons appellent a enduse ». Ce document, qui décidera un gouvernement à autoriser ses fabricants nationaux à accepter une commande, doit prouver au vendeur que les armes qu'il va fournir sont destinées à un client acceptable, à un gouvernement ami dont on n'a rien à redouter. Assorti d'un engagement de nonréexportation de la part de l'ache-teur, le certificat de destination finale donne bonne conscience su fournisseur, même s'il subodore que les armes prendront une des-



rer inconnu consiste donc à se

procurer un « end-use » en bonne et due forme, qui permettra l'ex-portation du matériei désiré. Il lui suffit de trouver, parmi les clients acceptables, celui qui, moyennant finances, se résoudra à faire écran en passant la commande au nom de son gouvernement. Les trafiquants français ont beaucoup regretté le départ de Paris du colonel-prince Sisowath Methawi, attaché militaire de l'ambassade du Cambodge à Paris. Pendant des années, ce membre de la famille royale fit le bonheur des amateurs de « enduse ». Il acceptait, en effet, de fournir, pour une somme forfai-taire — de 10 000 à 25 000 dollars, suivant l'importance du contrat, des certificats établissant que

les armes et munitions commandées étaient bien destinées à son pays. Nous avons eu en main certains de ces documents portant commande de 400 bombes ou de 5000 roquettes SNEB de 37 mm à têtes explosives, ainsi que d'autres joujoux de même genre, et signés du colonel-prince qui vit aujourd'hui — confortablement à Miami-Beach, en Floride.

Le défunt Moise Tschombé, chef du gouvernement du Katanga, et l'abbé Fuibert Youlou, alors chef de l'Etat du Congo-Brazzaville, tirèrent naguère eux aussi de substantiels profits des certificats qu'ils délivrèrent à l'époque où leurs signatures avaient q:relque valeur. Aujourd'hui, d'autres représentants de certains gouvernements africains et d'Amérique du Sud ont pris le relai. Il se ait désobligeant pour les pays du tlers-monde de donner plus de précisions, mais les initiés savent à quelle porte il convient de rrap-per et connaissent les tarifs des diplomates ou ministres com-

préhensifs. Le « end-use » obtenu, encore faut-il le faire avaliser par les autorités. En France, il serait, dit-on, difficile de tromper son monde depuis l'installation d'une commission interministérielle qui n'a jamais été officiellement créée. Il s'agit du BLIRTA (Bu-

tination toute différente de celle qui était initialement prévue. reau de liaison interministériel pour la répression des trafics pour la répression des trafics Le premier travail du trafiquant d'armes). Siègent dans cette solijcité par un acheteur d'armes commission, qui se réunit chaque ayant toutes raisons de demeunistère de l'intérieur, des affaires étrangères, des finances (douanes), de la défense, de la gendarmerie, de la sécurité du territoire et du S.D.E.C.E.

Toutes les commandes et demandes d'exportation d'armes y sont examinées et les solliciteurs testés. Les organismes représentés mettent en commun leur documentation et leurs «tuyaux» afin de dépister les truquages. Ce filtre devrait être efficace. Cependant, si les marchands détenteurs d'une licence et les trafiquants notoires sont connus il atrive que de nouveaux venus - souvent associés à des anciens — réussissent à passer au travers et fassent tenir pour loyal un end-use » de contrebande. Et puis, l'avis de la commission n'est pas tout.

### La reconnaissance des amateurs

La direction du matériel et de l'armement (D.M.A.), la direction des affaires internationales (DAI), au ministère de la défense, ont aussi leur mot à dire, et telle commande, qui parut suspecte au premier barrage, se voit parfois réputée valable au dernier. On se doute qu'interviennent à ces hauts niveaux des considérations politiques certes, mals aussi (et on a tout lieu de supposer que le rapport de M. Pierre Mayer auquel nous avons délà fait allusion réserve dans ce domaine quelques suprises de taille), des manifestations concrètes et privées de la reconnaissance des amateurs

Nous croyons savoir que le président de la République aurait été informé il y a quelques mois de certains transferts de fonds à des comptes à numéros, en Suisse, auxquels la Banque de France ne s'est pas intéressée.

Une fois nanti de l'autorisation d'exporter, l'acheteur d'armes aura à prouver sa solvabilité et sa loyauté. En effet, toute autorisation d'exportation d'armes est

— en général 5 % de la somme engagée dans le marché - qui sera bloqué à un compte spécial des douanes. Le dépôt sera restitué, quand l'acquit reviendra à cette administration, dûment visé par les autorités du pays officiel-lement destinataire des armes expédiées ou par un agent consu-laire français dans ce pays.

On se doute blen que les trafiquants ont prévu ce contrôle. Il est d'autant plus aisé à d'uder que le diplomate ou le ministre qui a fourni le a end-use » de complaisance trouve facilement, en échange d'un petit cadeau supplémentaire, le fonctionnaire de son pays qui signera l'acquit destiné aux douanes françaises, sans trop se préoccuper le savoir ce que contiennent les calsses qu'on lui présentera, ni même si la cargaison à contrôler ne sera pas réembarquée le même jour pour une « destination inconnue »

Dans certains cas, quand on ne peut s'offrir le luxe de faire un détour par le pays officiellement destinataire des armes, pour faire viser l'acquit qui suit la cargaison, on abandonnera tout simple-ment à l'administration française la caution de 5 %. Une telle pratique n'est le fait que de trafiquants d'occasion, qui ne réapparaissent pas une fois réalisée l'opération qu'ils souhaitaient me ner à bien. Les professionnels qui n'agissent pas par idéologie quer, car si la caution n'est pas réclamée, ils doivent prouver que les armes ont été détournées de leur destination officielle à leur insu, et ils courent le risque de se voir retirer leur licence de négocient, s'ils en ont une, ou de voir rejeter toutes les demandes d'exportation d'armes qu'ils pourraient présenter à l'avenir.

Mais là encore, il y a des ai rangements et les recommanda-tions des honnêtes fonctionnaires qui siègent au BLIRTA ne sont pas toujours expressément suivies.

MAURICE DENUZIÈRE,

Prochain article:

DES MILLIONS DE DOLLARS

# CORRESPONDANCE

### Une discrimination à l'encontre des sous-officiers

Nous avons reçu la lettre suivante d'un groupe de sous-offi-ciers de l'armée de terre, qui nous demandent de leur conserver l'anonymat :

DÉFENSE

L'objet de notre mecontente-L'objet de notre mécontente-ment, pour employer un euphé-misme, n'est pas un problème de solde — bien que la encore toutes les promesses faites aux sous-officiers n'aient pas été tenues, — mais un problème que nous considérons comme plus grave, car il touche à notre carrière et à notre orgueil de sous-officier. Ce problème est celui de notre avancement. avancement.

### LE VICE-AMIRAL WACRENIER DÉNONCE L'INSUFFISANCE DES MOYENS DE SURVEILLANCE MARITIME EN MANCHE

(De notre correspondant.)

Cherbourg. - Le vice-amiral Jacques Wacrenier, préfet maritime de la Ire région maritime (Cherbourg). a souligné, jeudi 30 décembre, les inquiétudes de la marine nationale face à la nauvelle mission qui lui sera confiée, en juillet 1977, lorsque la circulation maritime sera contrôlée en Manche et dans le pas de Calais.

La question qui se pose actuelle-ment à la marine, a déclaré en substance le vice-amiral, c'est de savoir si la France sera ou ne sera pas capable d'exercer ce contrôle des couloirs de circulation qui seront institués le 1º juillet prochain. Soulignant que les Britanniques sont en mesure de faire la police de la mer en Manche, le préfet maritime de Cherbourg a estimé que le nom-bre des bateaux, dans la marine nationale, était actuellement insuf-fisant pour ces nouvelles taches de survellance, ainsi, d'une manière générale, que pour la contrôle des rones économiques de 200 milles nautiques si cette extension était décidée par les neuf partenaires de la

Communauté européenne. En Manche, arrivent environ 50 % du ravitaillement pétrolier de la France et 75 % de son commerce à l'heure actuelle, un trafic journaller de hult cents navires marchands. Le vice-amiral Wacrenier espère ponvoir disposer à Cherbourg des deux premiers patrovilleurs rapides que la marine a commandés pour

Le pourcentage des nominations des personnels sous-officiers a diminué depuis 1974 ; il est encore plus faible en 1976 que les autres années, de 27,3 % au total, solt en diminution de 17 % pour les adjudants-chefs; de 38 % pour les adjudants, et de 27 % pour

les adjudants, et de 27 % pour les sergents-chefs.
Chiffres donnés officiellement par la direction du personne militaire de l'armée de terre (bureau études générales). Ceci alors que les nominations d'officiers sont en constante augmentation. Au total, cinquente sergents-chefs n'est cinquante sergents-chefs n'ont pas été nommés en 1975, alors qu'ils figuraient sur le tableau d'avancement de cette même

année. Si la diminution des nominations parsit encore très acceptable et être expliquée par des argu-ments valables, pourquoi se faitelle toujours aux dépens des sous-officiers et parmi les moins gradés de ceux-ci ?

Ce qui est encore plus grave et, de plus, provocant en 1976, c'est que, dans tous les grades, le ta-bleau d'avancement des sousofficiers, a diminue alors que celui des officiers a augmenté. Exem-ple : colonel : + 11,5 %. Les nominations de ceux-ci commen-ceront le 1° janvier alors que celles des sous-officiers ne débuteront qu'à compter du la avril Voilà après toutes les injustices

vons après totte les injustates nommées ci-dessus la plus carac-téristique et la plus inacceptable des discriminations devant la-quelle le corps des sous-officiers et notamment les adjudants au tableau cette année, se rebella

[« Terre information » de décembre 1976. la revue mensuelle de l'armés de terre, reconnaît qu'un examen attentif des tableaux d'avancement de 1977 et une comparaison avec ceux de 1976 permettent de constater : pour les officiers, un volume d'inscription comparable pour le grade de colonel, une diminution pour le grade de lieutenant-colonel et une importante diminution pour le grade de commandant : pour les sous-officiers, une diminution pour l'accès à tous les grades, en particulier un retard de la promotion au grade de sergent-chef de cinq cent cinquante sergents.

a Terre information a explique que ce raientissement des carrières est lié au volume des départs volontaires des cadres de l'armée, qu' a forte-ment diminué, notamment chez les sous-officiers, depuis 1974, car la situation économique actuelle retient les cadres d'active sons l'uniformal

TATION OF THE PARTY OF THE PART

u tireiire 110.arabe

THE REAL PROPERTY AND VALUE OF THE STATE OF THE PROPERTY OF T

为在1000mm,1000mm。 is described the same and the same of the SETT OF THE SECOND CHILDREN THE !

47000X 全京 在11000000X 100 AT 18 PARTY OF THE PROPERTY OF

Watter Street land Chieff of the state of bearings dans la propalarisation 🏥

-80yons sérieux l'ouest rien de nouveux

t Street ...

Patha. Ca ger it baste in a store

Les species man 305; Bhysic 4 - panaga - jan Misoation 1: 2 2

adus de la

Lange 12-1, 5030 11

HILIPPE LEMAITE

aust parla e- --

**⊃**(\*)

海洋海 安全主 <sup>취원 (18</sup> La O 4 100

> Récubicue. et con C.J.U. pactivent encore e Royaume-Unit a length A Brusakies, autor, eres

Ses Grogres, see's ? Les offs Sontra Contrained at the iransiermer un el elitation Co estate de riciolo Grando-Bretagnes or miles en écrite, mais autre Degene, on espera Market

TO SEPONE DAY JESONE meme car des ses Constitut Contact

SACRIFIE LES PRIX PAS LE STYLE.



Drap coton fin imprimé, signé Primerose Bordier. exclusivité Galeries Lafayette le drap, 180 x 290 cm prix normal prix Blancolor

prix baisse de TVA comprise

Drap blanc coton fin bourdon, exclusivité Galeries Lafayette le drap, 180 x 290 cm

prix baisse de TVA comprise

prix Blancolor

Nappe coton imprimé, Floralies, 150 x 200 cm exclusivité Galeries Lafayette prix normal prix Biancolor La Serviette assortie 3,90 F prix baisse de TVA comprise

Serviette-éponge unie 10 coloris, 50 x 80

prix normal prix Blancolor prix baisse de TVA comprise **785** 

Galeries Lafayette

HAUSSMANIN - MONTPARNASSE - BELLE EPINE

# Luropa

SUPPLÉMENT ÉCONOMIQUE PUBLIÉ SIMULTANÉMENT PAR LA STAMPA, THE TIMES ET DIEWELT

### AIDE A L'AFRIQUE

SPONDANCE

SOUS-

Tave

ionale

35 · de

Seta

strole

erun:

dune

321100

et Mée

Diczer :

42.4

Pencontre des sous-officien

Le pourcentage des nominers des personnels sous-officier des personnels sous-officier des personnels sous-officier plus fath'e en 1976 que les ent années, de 27,3 % au total adjudants-chefs : de 28 % for est diminution de 17 % for est des adjudants, et de 27 % for est des sergents-chefs de 28 % for est diminution de 17 mée de 28 % for est des sergents-chefs de 17 mée de 18 militaire de 18 mée de 18 mentation du person districts sont en constante se de 18 mentation. Au total constante se regents-chefs qu'ils figuraient sur le tale qu'ils figuraient sur le tale sinée.

since.

Si la diminution des nontrations paraît encore irés accepts et être expliquée par des accepts ments valables, pourquel se éle toujours aux dépens de se officiers et parmi les moins par des de ceux-cl. ?

des de ceux-ci ? Es moing à Ce qui est encere plus grant de plus, provocant en 1978 à blean d'avancement des mofficiers, a diminué alors quet des officiers à alignmente put colone : 115 c. 1 nominations de ceux-ci comparent le 1º janvier alors celles des sous-officiers à des colones de course d'avancement qu'à complar ci 1º se voilla après sour-si les injustements des sous-si sour-si les injustements des sous-si sour-si les injustements des sous-si les injustements de la complex de la co

roat qu'à compler di le ar Voila après toutes les injust nommées di-dessits la plus de téristique et la clus macepus des discriminations deran deran deran deran deran deran deran deran des adjudants et, notationnent les adjudants tableau cette toutes, se rig

fe Terre information o de deret

1516, la revue menenelle de l'ar

de terre, reconnuit qu'an en attentif des midesur d'armes

attentif mes anomine d'armien de 1977 et un represent de 1970 permettent de mes armient, un represent de mes d'imperipaire por d'imperipaire pour d'

pour le grade de leutenmiete

et une imperione demande

le grade de commundant se;

Parces 1 tous he male, mar

grade de sergent- bet de care

e Terre inferniate till etgagen

et calcatorerer le careta

ಮರ್ಷ-೧೯೯೯ - ೧೯೯೯ ಮು

a fee cadity of and an according

in des grade de caleata une destant

de ta : entier en retart Le la principe.

ebegnante sertiente.

espese . It's an estant - des let at telemen

appliet , ment diminue notanier de:

france : situation de actato es entalente

g um de entes de . errie tit aft

### La tirelire euro - arabe

R EUNION décisive des bailleurs de fonds disposés à contribuer au financement du barrage hydro-électrique de Selingué. Il s'agit d'un projet ambitieux qui tient particulièrement à cœur aux Maliens et dont le coût est considérable : 135 millions de dollars environ. Nous sommes à Bamako en avril 1976. Le rôle assigné au barrage est double : d'une part fournir de l'électricité à Bamako et poursuivre ainsi la mise en place d'une zone industrielle; d'autre part favoriser le développement agricole du sud-est du pays. L'objectif de la rencontre : boucier le plan de financement. Les délégations sont nom-

breuses (presque tout ce qui compte en matière d'aide est représenté, sauf, cette fois, la Banque mondiale). Elles vont animer pendant quarante-hult heures le « grand hôtel » de Bamako, vaste bâtiment cons-truit par les Egyptiens et le plus souvent vide, car les touristes préfèrent flànes à Tombouctou ou à Mopti plutôt que de s'at-tarder dans la capitale. L'Allemagne, la France, l'Italie, le Fonds européen de développement (FED) ont dépêché des delégations puissantes. Il y a là des technocrates remarquables, comme M. Schmidt, qui représente la ministère de la coopération de Bonn, ou sa jeune collègue, Mile Frechen, brillante économiste de la Kredit Anstalt für Wiederaufbau, de Francfort Les Français sont conduits par M. Baudet, chef de service au ministère de la coopération ; la délégation du FED par M. Vincent, un polytechnicien dont l'équipe gère le finance par la Communauté dans les pays d'Afrique, des Caraïde la convention de Lomè. A côté de lui « son excellence » Pirzio Biroll, héritier du château des Brassac dans le Frioule Vénitien raffiné à la carrière africaine déjà bien remplle, il dirige la commission européenne

Tous ces fonctionnaires, famillers des itinéraires africains, se connaissent. Et voici qu'ils trouvent à Bamako, en face d'eux, pour la première fois venus aussi nombreux, les représentants de l'alde arabe : six délégations au total. La plus en flèche, qui sera souvent le porteparole des autres dans la discussion, est celle du Fonds du Koweit pour le développement économique arabe. A sa tête le sultan Abu Ali, un Egyptien d'Alexandrie. On dit qu'il est richissime. Il parle l'arabe, l'anglais, mais aussi parfaitement le français. Les spécialistes qui l'entourent sont anglophones avec, pour la plupart, une solide formation - banque mondiale -La délégation de la Banque arabe pour le développe économique de l'Afrique (BADEA)

> PHILIPPE LEMAITRE. (Lire la suite page 14.)

est conduite par M. Djim Sylla.

# Le pétrole comme monnaie d'échange

L'AUGMENTATION du prix du pétrole à la suite de la conférence de Doha semble inférieure à ce qui avait été généralement prévul. Mais les pays de la C.E.R. n'ont aucune raison de s'en réjouir. Selon les prévisions de nombreux observateurs, il faut escompter en 1977 une housea d'environ 10 %. 1977 nne hausse d'environ 10 %. Beaucoup de pays ont d'ailleurs inclus une telle augmentation dans leurs prévisions de balance des paiements pour l'année prochaine. L'augmentation moyenne est actuellement éva-luée aux environs de 8,5 %: l'Arabie Saoudite et les Emirats ont officiellement augmenté leur pétrole de 5 % pendant que leur pétrole de 5 % pendant que les autres pays de l'OPEP (dont l'Tran, l'Trak, le Venezuela, l'Algérie, l'Indonésie, la Libye, le Nigérie et le Koweit) l'ont augmenté de 10 % (de 11,5 dollars à 12,7 dollars le baril) à compter de janvier et de 5 % de plus (jusqu'à 13,3 dollars) à compter de juillet 1977 de juillet 1977.

En tenant pour acquise cette hausse de 8,5 % (qui, comme nous le verrons, ne sera peut-être pas la véritable augmentation, spécialement pour cer-tains pays), le total de la fac-ture de pétrole supplémentaire à payer par la C.E.E. sera d'en-viron 4 milliards de dollars, un autre demi-milliard de dollars représentant la charge des autres pays européens membres de l'O.C.D.E. Les Etats-Unis de-vront payer pour leur part une note supplémentaire de 2,2 mil-liards de dollars, le Japon de liards de dollars, le Japon de 1,4 milliard, et les pays en voie de développement non producteurs de pétrole de 1,2 milliard de dollars. Au total, la facture supplémentaire pour les pays importateurs de pétrole sera ainsi de 9,4 milliards de dollars, c'est-à-dire 8,5 % s'ajoutant aux 112 milliards de dollars payés en 1976 aux pays de l'OPEP par ces pays. FRANCESCO FORTÉ (\*)

Mais la charge supplémentaire variera de pays à pays, selon plusieurs facteurs. En premier lieu, il reste à voir ce qu'il adviendra de l'augmentation saoudienne de 5 % vis-à-vis de la hausse plus forte des onze pays durs de l'OPEP: les compagnies pétrolières internationales repercuteront-elles automatiquement tous les avantages de cette moindre hausse au de cette moindre hausse au profit du consommateur et de la halance des palements, ou bien garderont-elles pour elles-mèmes quelque différence, par-ticulièrement dans les marchés ticunerement cans les marches les meilleurs, là où la capacité d'absorption d'une telle hausse de prix est la plus forte, tant du point de vue de la balance des palements que du point de vue de la demande des consommateurs individuels ? En second lieu, on ne sait pas encore clairement si l'Arabie

Saoudite sera disposée à satis-faire tous les besoins que peu-vent avoir les compagnies (na-tionales) des pays qui achétent normalement une part impor-tante de leur pétrole dans les onze pays « durs » de l'OPEP. Si l'Arabie Saoudite et les Emi-res ent fournissent environ un rats, qui fournissent environ un tiers du pétrole de l'OPEP, augmentent leur offre pour répon-dre à ces demandes supplémendre à ces demandes supplémen-taires, la seconde hausse, celle que les autres annoncent pour juillet, ne serait pas probable. Beaucoup dépend aussi de ce que nous allons faire et de la façon dont nos économies vont se comporter en 1977. Un ralen-tissement de la demande glo-bale rendraît évidemment plus difficiles les augmentations du prix du pétrole, mais une poli-tique plus constructive de la C.E.E. pourrait aussi les atté-nuer.

L'attitude de l'Arabie Saoudite peut même impliquer qu'une augmentation substan-tielle du pétrole soit évitée.

### Israēl et la conférence Nord-Sud

Il faut noter à cet égard qu'en 1976 les prix sont déjà montés sur le marché de 5 % au-delà du prix officiel ; or on ne sait pas clairement si l'aug-mentation saoudienne s'appli-quera au prix officiel ou au prix réel sur le marché. M. Yamani, tout en annonçant la modération saoudienne au sujet de la hausse du prix du pétrole, a ajouté un message important, bien que non dénué d'ambi-guité : il a déclare qu'il espérait que l'attitude bienveillante de l'Arabie Saoudite et des Emirats serait équilibrée par un geste de remerciement des pays occidentaux dans le règlement

(\*) Professeur à l'université de Turin.

de la controverse arabo-israé-lienne à la conférence de Genève ou à la conférence Nord-Sud de Paris.

Il peut sembler que nous sommes devant deux lignes de conduite convergentes, mais en fait il n'en est peut-être pas ainsi M. Clande Cheysson, commissaire pour les relations de la C.E.E. avec les pays en voie de développement, a déclaré, à l'annonce des décisions de Doha : « Nous (les Européens) ne voulions pas jouer le jeu américain, et voilà le résultat.» La C.E.E. aurait pu avoir une attitude différente à la confé-rence Nord-Sud.

(Live la suite page 14.)

# L'EUROPE FAMILIERE

# La santé fait des ravages en Aliemagne

E ministère de la santé allemand, les compagnies d'assurances, les caisses-maiadie, la direction des sports, de la République fédérale d'Alde la République fédérale d'Al-lemagne sont sérieusement pré-occupés : les Allemands font trop de sport, et trop sérieuse-ment. La quatrième vague de l'après-guerre, celle de la santé, qui a succèdé à la génération de la maison, de l'automobile et de la bonne chère et en est l'héri-rière directe (n'est-elle pas en la bonne chère et en est l'héri-tière directe (n'est-elle pas en rébellion contre l'immobilité provoquée par le confort et les ventres trop gros?) s'est révé-lée un « boomerang ». Ayant pris son envol en autorisant es-poirs et enthousiasmes, l'armée de la santé est retombée sur ceux qui l'ont lancée.

Les faits divers rapportent

que, chaque jour, des dizalnes de personnes, généralement ágées de plus de quarante ans, sont atteintes de malaises ou d'infarctus pendant leur course a travers bois Les salles d'ata travers dois. Les saies d'at-tente des médecins sont bondées de milliers de patients qui se plaignent d'entorses, de déchi-rures, de fractures, de troubles circulatoires : il s'agit, dans une large mesure, de personnes qui se sont laissé séduire par l'opération « Trimm dich » (litl'opération « Trimm dich » (lit-téralement : « équilibre-tol »). Lancée il y a six ans par une colossale campagne de propa-gande à base de tracts, de pros-pectus et de publicité offerte gratuitement par des quoti-diens, des hebdomadaires et les stations de télévision, elle fait suiourd'hui des ravages. aujourd'hui des ravages.

les autostoppeurs. Vêtn d'un survêtement et de chaussures de gymnastique, le chef de l'Etat, accompagné par Mme Katha-rina Focke, ministre de la santé.

s'élanca au pas de course à tra-vers la forêt du Venusberg, à peine un peu essoufflé. L'invita-tion « Equilibre-toi » fut donc

Des millions d'Allemands qui, pendant le nazisme, avaient fait de la marche ou de la course dans l'organisation « Kraft durch Freude » (La force par

la joie) et qui, au cours des an-nées précédentes, avaient ob-servé, avec un certain scepti-

interprétée comme un ordre...

Dans la forêt du Venusberg leve inventé par les empereurs romains pour gracier les gladia-teurs, et utilisé aujourd'hui par les autostoppeurs. Vêtu d'un

Le président de la République, Walter Scheel lui-même, est intervenu dans la propagande en faveur de a Trimm dich » et dans la popularisation de son symbole : un poing avec le pouce

liers de leurs compatriotes, trot-tinant dans les bois, les parcs ou les prés, les prenant un peu pour des fous ou pour les mem-bres d'une secte d'illuminés, se bres d'une secte d'illuminés, se lancèrent sur les traces du chef de l'Etat. On disait jadis que « l'intelligence court vite », dans la mesure où les courses, et les marathons, considérés comme des fatigues vulgaires, les choses changeaient. Le chef de l'Etat ayant rendu les courses de fond dignes des meilleurs salons. L'intelligence avait ralenti sa foulée...

Le phénomène de la recherche Le phénomène de la recherche de le ur « équilibre » par les Allemands a pris des dimensions de masse quasiment chinoises. De même que les citoyens de la Chine populaire ont suivi le nageur Mao dans l'eau, les habitants de l'Allemagne fédérale ont suivi M. Scheel dans les bois. Malgré leur passion pour les statistiques et leur précision proverbiale, les Allemands sont extrêmement vagues en ce qui extrêmement vagues en ce qui concerne le nombre de ceux qui « se trimment ». Selon le promoteur de ce mouvement obscur personnage nommé Jür-gen Palm, qui fait partie de la Direction des sports, les adeptes étaient l'année dernière d'envi-ron un million sept cent soixante mille, soit à peine plus de 4 % de la population alle-mande. L'institut de sondages « Emnid » rapporte qu'ils sont beaucoup plus nombreux : 49 % des adultes, soit une vingtaine de millions.

TITO SANSA. (Lire la suite page 15.)

# La longue-vue et les vœux

L faut être masochiste pour faire des prévisions par les temps qui courent, tant elles ont des chances d'être mauvaises, dans tous les sens du terme. D'abord, elles n'an noncent rien de bon, et, de toute façon, on les soupçonne (comme celles qui les ont précédées) d'être (ausses, i) suffit, pour s'en convaincre, de faire le tour d'horizon des perspectives ouvertes par les instituts spécialisés sur les quatre plus grands pays d'Europe et sur les Etats-Unis.

M. Jimmy Carter a prévu avec ses conseillers, un taux de croissance de 6 % du P.N.B. et un taux de chômage de 6,4 % de la population active pour l'année de son intronisation. C'est, de l'avis des experts, une vision optimiste. Une progression de 5% du P.N.B. et un taux de chômage d'environ 7% paraissent plus vraimblables. Les économistes de la City Bank envisagent pire. En fait, l'ampleur des mesures de stimulation fiscale auxquelles on s'attend décidera en partie. Le président Ford a suggéré 10 milliards de dollars M. Lawrence Klein a parté de 15 et d'autres membres de l'équipe Carter de 18. Mals le lutur président semble s'être

gouverneur de la Banque de réserve fédérale, M. Arthur Burns, sur une - voie moyenne -

D'où une partie des Incertitudes des conjoncturistes d'Allemagne fédérale. Leurs înstitutions, généralement assez harmonieuses dans leurs prèvisions, ont fait inhabituelle preuve de divergences pour la fin de 1976. D'abord, les « cinq sages » qui rédigent normalement le rapport économique officiel destiné au gouverne-ment n'ont pas fait une mais deux prévisions pour 1977. l'une avec relance, l'autre sans. Quant aux cinq instituts allemands indépendants, quatre prévoient une crolesance de 4,5 à 6%, mais le cinquième s'en tient à 4 %, ce qui est encore plus que l'O.C.D.E., aul prévoit... 3,5 %. A l'origine, ce sont les hypothèses faites sur l'environnement international qui divergent, les plus optimistes sous-estiment visiblement les difficultés auxquelles les pays qui doivent mettre en place des plans d'austérité devront faire face. En tout cas, le chômage restera relativement élevé, aux alentours d'un million de personnes (neuf cent mille disent les plus optimistes, en supposant acquis un plan de relancel

### L'O.G.D.E. voit < plus noir » que ses pays membres

Ce n'est encore rien à côté du million et demi de personnes prévu en Grande-Bretagne, où l'O.C.D.E. n'envisage qu'un taux de croissance de 2 %. Il est vrai tue le National Institute of Economic and Social Research plus optimiste, prévoit pour sa Mais c'est surtout au-delà de 1977 qu'il met ses espoirs, comptant sur les revenus du pétrole au point de s'attendre même à un «boom» anglais. En fait, il s'agit plutôt, dans l'immédiat, de savoir dans quella mesura la gouvernament britannique rééquilibrera le budget de l'Etat. Faire passer le déficit de 11 à 9 milliards, comme l'aurait souhaité le F.M.I., signifierait quatre cent mille chômeurs de plus et une diminution de 1,25 % du taux de croissance de la production intérieure brute, signalait l'institut britannique, en repoussant cette possibilité.

Est-ce par Indépendance, ou par souci de cohérence internationale ? L'O.C.D.E. fait dans l'ensemble depuis quelques mois des prévisions particulièrement pessimistes par rapport à celles des autres experts. si, pour l'Italie, elle prévoit 0 % de croissance pour 1977, ce qui semble un peu sévère ajors que le taux est d'environ 4,6 % en 1976. 2 à 3 % seraient plus vraisemblables. Avec le gouvernement allemand. aussi, l'O.C.D.E. a des divergences. Mais c'est surtout avec le gouvernement français, dont soupçonnent les prévisions de quelque volontarisme, que les experts de l'O.C.D.E. sont ел opposition. Il est vrai que la croissance de 4,8 % prévue officiellement à Paris n'est attendue par personne dans aucun ministère (elle n'a pourtant rien à voir avec les taux • à la Japonsise - des années 60...). Les 3 % de l'O.C.D.E. n'en semblent pas moins un peu courts. Sans doute la vraisemblance est-elle à mi-che-

min. En tout cas, il semble exclu de voir le nombre des chômeurs français tomber en

Quant aux spécialistes amémetric Associates, réputés pour le sérieux de leurs analyses, ils viennent récemment, en sortant du cadre américain qui leur est habituel, de traiter le septième plan français de « wishful thinking . Selon eux, l'inflation ne descendra pas au-dessous de 10 % par an avant 1981. La situation de l'emptoi va se détériorer : et le gouvernement ne parviendra pas à rétablir l'équilibre de la balance des palements. Finalement, le taux de croissance moyen sera probablement de 4 %, tombant d'environ 5,7 % à un niveau de récession inférieur à 3 %

Pour une bonne part, la situetion de l'économie française s'explique par celle de l'Europe, dont la croissance semble devoir être assez faible dans la décennie à venir. En conséquence, la diminution des investissements américains dans notre partie du monde est.

Seuls les Japonale font preuve d'un inébraniable optimisme lis s'attendent pour 1977 à un laux de croissance de 7 %. Mais, bien que leur relance ait délà eu lieu, certaines courbes indicatrices de leur situation semblent pointer vers le bas, et leurs partenaires commerciaux étrangers semblent montrer de plus en plus de résistance à la poursuite de leurs exportations dans des conditions mai définies.

Finalement, entre les écerts de prévisions des uns et les vœux pieux des autres, la sagesse consiste peut-être simplement à formuler pour nos lecteurs... nos souhalts de bonne année.

JACQUELINE GRAPIN.

### Soyons sérieux —

# A l'ouest rien de nouveau?

Washington, c'est la fin du donquichottisme du docteur Kissinger et le début d'aventures inconnues. A Paris, on fête un Rassemblement pour la République... et contre son président ? A Bonn, les C.D.U. et C.S.U. pactisent encore dans une entente peu cordiale. A Rome, l'Eurocommunisme affiche un certain sourire. A Londres, le Royaume-Uni s'apprête à se désunir dans la régionalisation. A Bruxelles, enfin, une jeune commission européenne s'installe sous une présidence

Ces changements marqueront-ils des progrès réels ? Les hommes se remplacent ; les problèmes demeurent. Aux Etats-Unis, comme en France, c'est la lutte contre l'inflation et le chomage. En Allemagne, il faut transformer un - miracle jusqu'ici trop matérialiste. En Italie, on essaie de récupéréer des excommuniés politiques. En Grande-Bretagne, on relait evac prudence une constitution non écrite, mais autrement rigide. Dans la Communauté européenne, on espère réviser une petite administration dont le grincement des rouages fait beaucoup de bruit.

La plupart de ces questions, hélas, ne seront pas résolues par des échanges de porteleuille, ni même par des revirements politiques. Les vrales transformations demandant du temps. Il n'y aura donc rien de nouveau sous le soleil de

# 2 HOTELS \*\* A \* A MARSEIL



MARSEILLE AÉROPORT Tél. (91) 89.91.02 Télex 401.980 MARSEILLE VIEUX PORT Tél. (91) 52.90.19 Télex 401.270

Réservation centrale Tél. 657.11.43 Télex 200.432
Vous pouvez aussi réserver dans tous les Sofitel Jacques Borel
ou chez votre agent de voyage.

E panorama des ges-tions à court terme comparées de l'Alle-magne de l'Ouest, de la tagno et de l'Italie est réalisé par une équipe de conjoncturistes européens avec la collaboration de Cegos-Economie.

Ont été sélectionnés six indicateurs (taux de croisdustrielle, prix à la consommation, taux de chômage, équilibre des échange commerciaux. goulets de production et investissement, degré de sensibilité au marché internationall. Les quatre premiers font l'objet de graphiques, de manière à montrer aussi nettement que possible la position relative de chaque pays. Ce qui permet ensuite de les noter (pour les deux derniers indicateurs, on se limitera à ces notes).

Ces appréciations seront obtenues par regroupement des résultats autour des trois objectifs majeurs d'une bonne gestion à court terme: al croissance la plus forte possible; b) croissance de bonne qualité (inflation et taux de chômage limités); c) croissance pouvant être maintenue (rythme d'investisseéquilibrés, degré de sensibilité au marché interna-

ALLEMAGNE

FRANCE.

ITALIE

GRDE

BRETAGNE

### LES CLÉS DE LA CONJONCTURE

# Desserrer certains freins

OMMENT l'économie mondiale pourra-t-elle retrouver le tonus aul lui permettra en 1977 de reprendre sa marche en avant ? Faut-II à nouveau que les gouvernements interviennent 7 Avec duelle intensité et quels objectifs? Telles sont les questions que se posent à l'houre actuelle les responsables et leurs conseillers économiques. Tout pays forts, Etata-Unis, Allemagne et Japon, qui n'ont pas de problème d'équilibre et de trésorerie à court terme. Car les autres, les faibles. sont acculés à la défensive et ne uvent espérer une reprise que de l'exterieur.

Ainsi, aux Etata-Unis, M. Jimmy Carter, qui devra prendre à partir du 20 lanvier des mesures de relance dont l'ampieur n'est pas encore décidée, s'interroge-t-il eur la contoncture américaine. La nature exacte de la pause actuelle se trouve dans le secret des comportements des entreprises et des ménages que vont bientôt révéler, il faut l'espèrer, les statistiques du début de 1977. Les demiers chiffres indiquent cependant déjà que la en recul de 0,8 % à 0,9 % en septembre et en octobre, a augmenté à nouveau de 1,2 % en novembre.

NOTATION DES GESTIONS À COURT TERME COMPARÉES QUALITÉ DE LA CROISSANCE

Emploi

2.725.575.7

Statement & Statement

THE PROPERTY.

de production

The state of

détérioration semble s'arrêter. Ainsi les ventes au détail de novembre ont-elles à nouveau progressé de 2 %. De même les mises en chantier de logements sont plus satisfaisantes, avec un rythme annuel de 1 800 000. A l'opposé, il est vrai. les constructeurs automobiles sont moins optimistes. Ils revoient leurs prévisions en balsse, 1976 devant se terminer par une production de 10, 2 millions d'automobiles au lieu de 10,5 millions. Cela les amène à fermer des installations et à licancler. Les sidérurgistes, comme partout d'allieurs, sont en difficulté. Dans l'ensemble donc, il y a une incertitude qu'exprime blen l'indice des douze indicateurs qui permet habituellement de prévoir l'activité reculé en soût et en sentembre, cet

légère reprise de 0,2 %. En Allemagne fédérale, la situation semble meilleure depuis peu. Comme on le constate sur le graphique, fait nouveeu assez remardustrielle remonte de 2 % à 5 %. Cette évolution, comme celle de la Grande-Bretagne, dont le taux re-

MAINTIEN DE LA CROISSANCE

\*\*\*

----

internationale

<u>++</u>

F+.+2-

i-grade ...

indice a marqué en octobre une

pause et, après correction, il es-

pulsse à nouveau maintenant une

2 %, exclut toute recession, mais n'annonce pas non plus de remontée franche. Cette petite reprise allemande est étayée par plusieurs chiffres : les offres d'emploi non corrigées des variations saisonnières, qui avaient faibli de 243 000 av deuxième trimestre iusqu'à 221 000 au troisième trimestre, augmentent à nouveau à 238 000 en octobre et 245 000 en novembre. De même l'indice des commandes nouvelles s'est situé au troisième trimastre à un niveau nettement supérieur à celui du deuxième tri-

Il est vrzi qu'en sens contraire

pays, connaît des difficultés dans la sidérurgie, dont la production est en régression, et se pose des questions pour l'avenir de son industrie automobile. Comme aux Etats-Unis, c'est l'hésitation. Il y a cependant une différence importante entre les deux pays. Si le premier est relativement autonome et indépendant des échanges mondiaux, il n'en est pas de même pour le deuxième, et plus tragile. C'est la raison pour laquelle les cinq « sages » qu conseillent régulièrement le gouvernement allemand dans sa politique conioncturelle, se départent un

Cette reprise qu'on peut en fin de compte espérer pour tous les pays s'esquisse dejà pour les Etats. Unis et l'Allemagne. L'accentuer dépend probablement moins d'une relance massive que d'efforts destinés à lever les treins qui se

D'abord, pour les entreprises et les ménages, il y a l'inquiétude devant l'avenir, et la peur de s'engager au-delà du court terme. On observe aussi une rélicence géné. rale à investir avec des taux d'intérêt qui restent encore élevés, alors que l'inflation s'abaisse. Cela est surtout vrai pour les pays fai-

### ÉTATS-UNIS: SITUATION ET INCIDENCES

) + } La production industrielle, qui a diminué de 0,3 % à 0,4 % en septembre

|                           | (+) et octobre, augmente à nouveau de 1.2 % en novembre. De même, l'indice des douxe indicateurs économiques, qui préfigure l'évolution de l'activité, après son recul de 0.3 % à 0.9 % en août et septembre, est lui aussi à nouveau en lèger progrès de 0.2 % en octobre. Autre résultat favorable : augmentation de 2 % des veutes de détail en novembre.                                                                                                                                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRIX                      | ++ L'inflation reste faible, de l'ordre de 4,5 % à 5 % en rythme annuel. Mais l'évolution des prix de gros reste toujours préoccupante : ceux-ci ont à nouveau augmenté de 0,6 % en novembre, taux identique à celui d'octobre. C'est moins le chiffre global de 0,6 % qui est inquiétant que ses composantes : en effet, alors que les prix agricoles diminuent de 1.2 %, les prix industriels augmentent fortement de 1 %.                                                                  |
| CHOMAGE                   | Le taux de chômage par rapport à la population active a augmenté sensiblement d'octobre à novembre, passant de 7.9 % à 3.1 %. Ce chiffre correspond à un effectif de 7.3 millions de chômeurs pour une population active de 95.9 millions. On notern plus particulièrement l'incidence de la fermeture de plusieurs usines de montage automobile.                                                                                                                                             |
| CAPACITE                  | + Le tanz d'atilisation des capacités de production a été révisé en hausse et (+) est de plus de 81 % en octobre (le chiffre précédent était de 74 %). Pour les investissements productifs, les dernières évaluations fout ressortir entre 1975 et 1976 une augmentation en volume de l'ordre de 1,6 %.                                                                                                                                                                                       |
| echanges                  | La balance commerciale américaine s'est installée maintenant dans un déficit permanent, en dépit du ralentissement de l'activité : calculé en FOB-FOB, il est passé de 780 millions en septembre à 695 millions en octobre. Calculé en FOB-CIF, comme pour les autres pays, il est beaucoup plus important : de 1580 millions et 1440 millions pour les mêmes mois et de plus de 11 milliards de dollars sur les dix premiers mois de 1976.                                                   |
| MONETAIRE<br>ET FINANCIER | La baisse des taux d'intérêt continue toujours aux Etats-Unis : la banque Morgan, qui a déjà été la première à ramener son prime-rate de 6 1/2 à 6 1/4. l'a encore une fois réduit à 6 %. Ce recul est possible grâce à 15 baisse de l'argent au jour le jour revenu de 5 à 4,6 %. Dans les pays européens, l'effet commence à se faire sentir, favorisé par l'accalmie des changes : alusi le Minimum Lending Rate de la Banque d'Angleterre a été ramené de 15 à 14 3/4 %, puis à 14 1/2 %. |
| ECONOMIQUE                | A l'heure actuelle, les regards sont tournés vers les Etats-Unis et la nouvelle<br>équipe de M. Carter. On parle de mesures de relance et divers chiffres de<br>réductions fiscales sont avancés : 10, 15 ou même 20 millions de dollars.<br>Mais il faudra attendre le 29 janvier, date de l'entrée en fonction du nouveau                                                                                                                                                                   |

<sup>++</sup>bon + assez bien - médiocre - maurais - - très maurais 🛨 tendance précédente (t) La sensibilité internationale, appréciée par rapport à la structure des échanges, n'est pas comparable d'un pars à l'autre.

┾┾┿

### Plus elle est éjevée, plus elle constitue en handicap pour la gestion à court terme. I. — TAUX DE CROISSANCE

CROISSANCE

30 to 60

+++



La croissance industrielle italienne est tonjours en décélération et se retrouve à 7 %. La croisance française qui, après son fort récul de février à janvier, s'était maintenue entre 5 % et 8 % jusqu'en août, baisse à 2% en octobre. Mais le fait le plus remarquable est sans conteste la reprise allemande, qui fait retrouver à ce pays un cythme de 5 %. Même constatation mais plus attênuée, pour le taux anglais, qui se relève légèrement à 2 %.

### II. — ÉVOLUTION DES PRIX

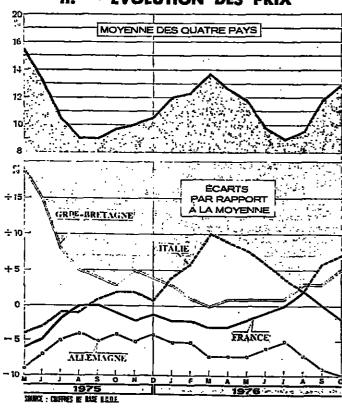

Le mouvement de remontée très lorte de l'inflation moyenne des quatre pays, qui s'est amorcé il y a deux mois, s'accèlère à 13 %. Il y a clivage entre la Grande-Bretagne, où le sythme des prix est de 18 %, et l'Italie, où il est de 20 % d'une part, et l'Allemagne où il est d'à eine I %, d'autre part. L'inflation française, quant à elle, reste toujours bloquée à 11,5 %,

### III. - NIVEAU DE L'EMPLOI



Le taux de chômage anglais par rapport à la population active. corrigé des variations saisonnières, est toujours stable à 5,68 %. En Aliemarne et en France, les taux marquent depuis juillet-août un très léger recul, qui les fait passer en novembre de 4.68 % à 4.45 % pour le premier et de 5,30 % à 4,95% pour le deuxième.

### IV. — ÉCHANGES EXTÉRIEURS

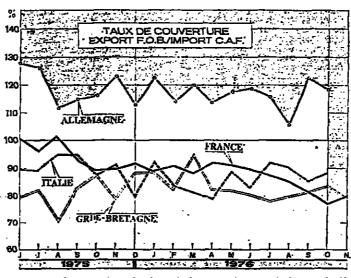

Le taux de couverture des importations par les exportations, calculé FOB-CAP et corrigé des variations saisonnières, de l'Allemagne, après le creux de 106 % d'août, a retrouvé en septembre et en octobre son niveau èleré habituel de 120 %. Le taux Italien, lui, se maintient ferme à 85-98 %. Le taux anglais, après une remontée régulière de 73 % en Julilet à 34 % en octobre, recule à nonveau à 79 % en novembre. C'est surtout le taux français qui est préoccupant : depuis mai il recule sans arrêt, et se retrouve en octobre à 77 %, dans la plus mauvaise position des quatre.

peu de laur prudence habituelle. lia suggerent, pour reprendre leur expression, un - programme de croissance - comportant un coup d'accélérateur et une injection de 3 milliards de deutschemarks pour stimuler un peu plus la demande

### • DIFFICILE DOSAGE DE L'AUSTERITE

Cette précaution semble justiflée quand on examine le cas des trois autres pays talbies, Grande-Bretagne, Italie, et France, clients importants de l'Allemagne, lis sont empêtres dans leurs plans d'austérité et hésitent sur le dosage des mesures, alors que leurs taux d'inflation orlmpent à nouveau fortement, ou refusent de redescendre de façon significative.

Prenons le cas du plan présenté le 15 décembre par M. Healey, chancelier de l'Echiquier. Il illustre bien la difficulté qu'il y a à prendre des mesures de déflation et à réduire fortement le déficit budgétaire. Car li faut se garder d'aller trop vite sans compenser par des dépenses privées.

L'Italie se trouve dans une situation voisine. Le plan Andreotti, pris dans l'étau économique, a de la difficulté à se préciser et à s'affirmer en dépit d'un certain compromis social et politique. Et l'austérité brusquement rentorcée entraîne paradoxalement une accélération de l'inflation par l'intermédiaire des hausses considérables de tarifs publics. Cet effet s'ajoute à celui que la chute de la lire fait déjà subir aux prix des produits importés et aux prix de gros. Cela explique la brusque escalade des prix que falt apparaître notre graphique.

Quant à la France, son plan Barre lancé en septembre arrive, en ce début 1977, à un passage difficile. L'activité subit depuis l'automne une sensible décélération, alors que simultanément les prix et les salaires augmentent encore fortement et que la balance commerciale continue à se dégrader Cette dernière se retrouve même en octobre dans la plus mauvaise position des quatre avec un taux de couverture de 77 %. Tout cela s'accompagne, pour des raisons diverses, politiques entre autres, d'un pessimisme qui dépasse sensiblement les réalités. Il bioque l'investissement et les initiatives et risque en fin de compte... de se justifier lui - même. Le problème essentiel est donc de rastaurer la conflance pour tenir jusqu'aux pre-miers bons résultats d'un assainissement qui permettra ensuite à la France de recueillir plus facilement les fruits de la reprise des pays

entre le souci de défendre le franc par un taux élevé de 10 à 11 % et de relancer l'investissement par un taux bas de 7 à 8 %, ajusté aux perspectives de prix. Mais des freins du même genre existent aussi, bien qu'atténués, aux Elats-Unis et en Allemagne.

Par ailieurs, les pays dont les balances commerciales sont déjà mal en point sont encore plus menaces par les effets de la récente hausse pétrolière. Enfin, la difficulté d'obtenir dans les échanges internationaux un rééquilibrage général des paiements (autre que celul, illusoire, qu'avait provoqué en 1975 un recul des productions et des échanges) constitue encore un obstacle à la reprise de l'activité.

Des solutions existent, que les gouvernements devraient s'attacher, en ce seuil de 1977, à recharches et à préciser, ensemble, avec

Déjà, le mouvement est engagé aux Etats-Unis avec les balsses du prime rate de 6,5 % à 6 1/4 %. puis à 6 %. Dans cette voie d'autres initiatives devraient sulvre pour redonner à l'économie mondiale ce deuxième souffle dont tous les pays ont besoln, aussi bien les industrialisés que les producteurs de pétrole et ceux du tiers-monde.

- \*\*\*\*\*\*\*

t militario Com-

es ×

E ETTER ENT

De Contraction

September 1

les le de co-

a legion ---

wine section

Marie Const.

100 1076 270

Control of the contro

STEEL STEEL

4.0 g. ( --

A Collins Commence in the

See the second s

Be to Control of the Control of the

MAURICE BOMMENSATH.

### **LES NOUVEAUX** TISSUS EN VOGUE

COUTURE Etamines imprimées Lainages ecossais Draps réversibles Velours imprimés Jerseys Jacquard Cotons d'hiver Crêpes de soie DÉCORATION

Velours contemporains Toiles et chintz imprimés Tissus Jacquard "Design" Tweeds et carreaux Lampas et tapisserie de style (Tous nos articles sont en stock)

KODIN 36, CHAMPS-ÉLYSÉES - PARIS

# dépressive

THE REST OF THE PARTY OF THE PA **大学工程的** . The later of the control of the co THE REPORT OF THE PARTY OF THE · California a Tax Martin page and n na lugarski sa de 🚉 🚉 一一一大 化二甲基磺胺 the transfer thereof THE RESERVE OF A LOCALISTS OF THE THE PERSON NAMED IN COLUMN THE PARTY OF THE PARTY AND THE

Pourous (e) / Se機能影響 A

からかない 本 現場 かり 電路機

When my Compate was present THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE The state of the second THE RESERVE AND THE PARTY OF TH PATRICIPA IN THEM SOMETHING こうかん は 大変な関係 100 発展 3 1477年至1014至15年 中 14 数数量 THE RESERVE THE PARTY OF THE PA THE RESERVE AND THE PARTY OF TH THE SHIP ASSESSED.

# le faux pro The state of the s afters 2 Person

Er au suffrage un septimination of the conthe second secon Commerce de Commerce the first part of the second The street of th 

or reportable policy The problem of the

Une pure Masion

Terrative temporarie de l'Antonione de contra qu'elle de genéraliste de la genéraliste de l'Antonione de la contra de l'Antonione de la contra de l'Antonione de l'Antonion Control Control of the Control of sees politiques rémediates

Cette reprise qu'on peu

thats à lever les freins qu'

presentation pour les entreples presentations de l'acceptant de l'

country avenir, et la peu de p

Gedet en-geje en comi jelle colonies aussi une rélicence e

Fale à investir avec des dir .

the a investir avec des dir.

the qui restent encore to

the que l'inflation s'abales to

est surtout vrai pour les fest

these roomme la France, to

induced of 6,3 % à 0,4 % en appe in avembre. De même de metteure l'écolution

procession préoccupaire : ceu-d e maintenant par est inquietant que sa action de la constant de maintenant de main

population active a augment e

de partnetson a été révisé en line de partnet précédent était de 74 %, de designet feuleutiun, font résonn e de partnet de l'ordre de 1,6 c

ester installee maintenan de interes de l'activité : chie :

par ter die premiers meis de lie

B. toterenen som berma-mit ditf.

de describe seus les États-tins du en de mission de rélance et frier mis-de de 18 cm mème 13 millon à se

e date de Pentree en fratter mare

gentref ber braud. De diermeite

per un taux viena de Cari.

um taux tus to Tallia.

MAK DETERMINES IN THE desiferins ou mine person

eusei, bien qu'attenut le

Per a liegre es call F

balances Commercial Street

ricen'e Jaune gert de F

difficulté à coler : com es

ges internst comus at 1982. ponoral dos palement in Book, Elutaro, Electri 翻 推落 2世 世纪 1981年

the tenanger consider abatacio 🖃 🗵 · · · · · : : : : : : Des sourche er met ? governements desiration

en ce se. 1 197 15 of a president from

fine effigiven and gente

TOTAL BEAUTY OF BEAUTY BEAUTY

Company of the state of the sta

ent ben

**有事**公理:

COUTURE

Unes et en -

A Com was est possible grire ib-Mond Me S & 45 %. Dans its pay em-aire. Sandard ger Percalmie des charses p in Mandor C'Angleterre a eté mare é

to bouldes and Etale-Tree : he

sent l'incidence de la fens

**MCCDENCES** 

# ÉCHOS DE BRUXELLES

# Psychose dépressive à la C.E.E.

Cette reprise qu'on peut a tra compte espérer pour los ; s'esquisse déjà pour le bandais et l'Allémagne. L'acceptablement moies à crobablement moies à crompte de compte probablement main of received massive que d'allons e A Communauté européenne A Communaire enropéenne fait actuellement à Bruxelles une de ces crises périodiques d'introspection et de dépression que ni le début d'une nouvelle année ni l'injection d'un sang neuf dans les artères durcies de la Commission enronéenne, avec le changement de péenne, avec le changement de présidence du conseil des minis-tres, ne semblent devoir dissiper.

> Pour une part, cela reflète le pessimisme ambiant sur la passimisme ambiant sur la reprise économique du monde occidental, et la crainte que de nouvelles difficultés n'interviennent plus tôt encore que ne le suggéraient l'été dernier les prédictions les plus alarmistes. Aussi, nombreux sont ceux qui s'interrogent à Bruxelles sur la survie de la C.E. sous sa forme actuelle, au cas où de telles craintes seraient confirmées par les faits. L'engagement du

mondo industrialisé en faveur de la liberté des échanges de la 11 herté des échanges devient dangereusement ténu, et une aggravation, même légère, de la cituation des membres de la Communauté qui connaissent les plus grandes difficultés pourrait déclencher un recours général à des mesures de protec-tionnisme économique. Telle est la vision pessimiste.

A l'extérieur, la C.E.E. se

### Les ennuis internes

En dehors des problèmes éco-nomiques, chacum des quatre grands pays membres est pré-occupé par les incertitudes de sa politique intérieure. La Grande-Bretagne affronte la grande ta-taille de l'autonomie interne pour l'Ecosse et le Pays de Galles dans un climat de désenchante-ment vis-à-vis de ses institu-tions, tandis que l'Italie s'efforce de parvenir à un modus vivendi avec ses communistes. En En dehors des problèmes écoue parvenir a un modus vivendi avec ses com munistes. En France, le style de gouvernement on président Giscard d'Estaing est paralysé par le renforcement de la gauche et l'assurance grandisante du partenaire gaul-liste de la majorité. En Alle-magne même, M. Schmidt n'est plus le majore incontesté des plus le maître incontesté des événements, ce qui se traduit par des accès d'irritation et d'impatience envers ses parte-naires de la C.E.E.

Il n'est guère étonnant, dans ces conditions, que le « sommet » du mois dernier à La Haye se soit terminé dans une atmo-sphère d'impuissance et de doute quant à la capacité de la C.E.E. de fournir des réponses collec-tives constructives aux graves difficultés dont souffrent ses membres. D'où la tentation de s'interroger aussi sur l'objet même de ces réunions « au

des Consells européens — idée française pour l'essentiel — n'ont pas été spectaculaires. Un seul d'entre eux, la premier, qui s'est tenu à Dublin en mars 1975, et qui a abouti à l'heurense conclusion de la renégociation de son adhésion à la C.E.E. par la Grande-Bretagne, a entière-ment répondu à ce qu'on en attendait. Les autres ont sur-tout servi à mettre en évidence le désarred de la C.E.E.

Les réunions, trois fois par an, du Conseil européen (appellation officielle des « sommets ») ten-dent à susciter des espoirs exa-gérés, de sorte que les décep-tions sont également dispropor-tions sont également disproportionnées quand on ne parvient pas à grand-chose. Ce qui nourrit encore la psychose maniaco-dépressive qui saisit si souvent la Communauté et ses obser-

La réalité est moins drama-tique. Les années qui viennent, avec la perspective des tensions economiques continues et des problèmes posès par l'accuell de nouveaux membres comme la Grèce et le Portugal, annoncent une lutte longue, pénible et pas très enthousiasmante, pour maintenir seulement ce qui a déjà été réalisé.

A quelles fins utiliser au mieux dans un tel contexte le « rôle directeur » du Conseil européen, réaffirmé à La Have par les chefs d'Etat et de gouvernement? On se le demande. On sait que le président Giscard d'Estaing n'est pas satisfait de la façon dont les « sommets » se sont déroulés jusqu'ici : il a promis de faire parvenir des suggestions à ses collègues.

ement. Bien que les chefs

### Pourquoi les « sommets »

le « sommet » de Rome en décemhre 1975, ont semblé sur le mo-ment avoir fait œuvre utile, font souvent moins d'effet rétrospec d'Etat et de gouvernement aient été capables à cette occasion de dissiper la confusion au sujet de la représentation de la C.E.E. dans le dialogue Nord-Sud, le consensus sur la politique de l'énergie pui devait également

A l'exterieur, la C.E.E. se trouve de plus en plus engagée dans des conflits commerciaux avec les Etats-Unis et, plus récemment, avec le Japon. A l'intérieur, les Etats membres de la C.E.E. manifestent une tendance croissante à enfreindre les rècles de l'iure-échange de la règies de libre-échange de la Communauté. Le Commission examine actuellement trois cents cas d'infraction de ce genre : plus de trois fois le niveau normal

tant dans les faits.

deux conceptions différentes de ce que devrait faire le Conseil européen. L'une le considère comme une réunion sans aucun protocole au cours de laquelle les hauts personnages, sans être embarrassés de fonctionnaires ni de papiers, peuvent discuter des lignes de conduite possibles sans être nécessairement obligés de prendre des décisions.

être réalisé s'est révélé inexis-

On rencontre actuellement

La seconde conception voit dans le Conseil l'organe suprême de décision de la Communauté, qui finira par se doter de son propre secrétariat et d'un appareli bureaucratique. La justifica-tion de cette évolution semble être que certaines décisions sont trop lourdes de conséquences ou trop sujettes à controverse pour être prises à un autre échelon

### Mal préparés

Dans la pratique, les réunions « au sommet » ont combiné en partie ces deux conceptions, mais davantage de la seconde que de la première. Les chefs d'Etat et de gouvernement sont habituel-lement mal préparés et n'ont pas d'ordre du jour précis. Dans cette mesure, les réunious sont sans protocole. Mais, d'un autre côté, on en attend des décisions sur des questions que les réu-nions normales du conseil des ministres de la C.E.R. ne sont pas parvenues à résoudre.

On peut raisonnablement se demander si la superposition d'un échelon supplémentaire de décision à un processus d'une lenteur bureaucratique déjà désespérante ne sera pas la source de retards supplémentaires, voire d'une paralysie totale. Combien y a-t-il de sujets que seuls les chefs d'Etat et de gouvernement peuvent résoudre?

Certains dirent que c'est ainsi qu'on a pu sortir de l'impasse dans le conflit sur la répartition dans le confirt sur la repartition des slèges dans un Parlement européen élu au suffrage universel. Mais cette question n'aurait-elle pas pu être résolue par les ministres des affaires étrangères, s'ils n'avaient eu le souci d'en appeler à un organe supérieur.<sup>2</sup>

Enfin, le Conseil européen tend inévitablement à être dominé par les Allemands, les Français et les Britanniques. Les Italiens luttent pour dire leur mot de temps en temps, et les plus petits Etats de la C.E.E. en sont réduits à des protestations périodiques contre le comporteperiodiques contre le comparte-ment cavalier de leurs parte-naires les plus puissants. Ce n'est pas très « communan-taires. Mais, si l'on va par là, la Communauté actuelle ne l'est pas non plus...

MICHAEL HORNSBY.

### PRIX D'EXCELLENCE ET LOT DE CONSOLATION

de statistiques. Chaque mois, certaines personnalités attirent l'attention, soit parce qu'elles font avancer les idées ou les actions communautaires, soit parce que, au contraire, elles les font recuier. Selon les critères de la solidarité auropéenne, et avec, bien sûr, un zeste de subjectivité, nous nous efforçens d'épingler ici ceux qui unt mérité ou démérité du Marché commun.

# Max Kohnstamm: lys rouge pour un pionnier

UNIVERSITE européenne, dont l'inaugura-tion à Florence a été éclipsée dans les derniers jours de novembre par le pâle éclat du Conseil de La Haye, fait partie désormais de cet « acquis communautaire » auquel les Neuf se raccrochent dans les heures difficlles. On peut être sûr qu'à ce titre elle sera l'objet de tous les égards, et de la protection la plus sourcilleuse. Et pourtant elle a bien failli

ne jamais naître. Conçue comme îl y a vingt ans, avec le traité d'Euraiom, elle avait été oubliée dans le ventre d'Euralom, elle avait été oubliée dans le ventre de l'Europe après une teniative d'avortement française en 1960. C'est au talent d'un grand accoucheur qu'elle doit d'avoir entin vu le jour : Max Kohnstamm, qui avait eu tout le loisir de recueillir les leçons d'un maître de la maisutique, dont il a été un des plus proches et des plus fidèles collaboraieurs. Jean Monnet. La réncontre de ces deux hommes résume l'histoire de la Communauté.

Le 9 mai 1950, un jeune diplomate néerlandais. Max Kohnstamm, détéqué à l'Autorité de

Le 9 mai 1950, un feune aiplomate neerlandais, Max Kohnstamm, délégué à l'Autorité de la Ruhr, lit dans la presse la proposition française de Communauté charbon-acier. Sur l'heure, il rentre à La Haye pour convainare son gouvernement d'accepter ce qui allait être le plan Schuman. Il se souvient alors de son passage dans un camp de concentration nazi, des propieses de le de d'échage prédait deux. passage dans un camp de concentration nazi, des angoisses de la vie d'otage pendant deux ans et demi. Il en a gardé la haine de la violence, des conflits entre les nations. Dès le lendemain de la guerre, il avait participé aux premières missions des Eglises réformées pour la reconciliation avec l'Allemagne.

Max Kohnstumm avait été secrétaire de la reine Wilhelmine et connaissait les hommes influents de son pays. Il fera naturellement partie de la délégation néerlandaise qui négocie le vian Schuman, à Parts, jusqu'en 1951. Tout

le plan Schuman, à Paris, jusqu'en 1951. Tout de suite, Jean Monnet reconnaît en lui cet homme qui, écrit-il dans ses Mémoires, « préji-gurait réellement l'Européen de demain, ou qui, mieux encore peut-être, rappelait l'Européen de la Renaissance. Il avait cette capacité de comprendre dans leur langue les Français, les comprendre dans leur langue les Français, les Allemands, les Anglais, en plus de ses compatiotes, et il était familier de leur littérauire, de leur presse »... Le moment venu, il fera de lui le secrétaire de la Haute Autorité, poste-clé de la première institution supranationale.

Quand Jean Monnet démissionne de la CECA en 1955 pour fonder le Comité d'action pour les Etais-Unis d'Europe, Kohnstamm le suit. Il sera, jusqu'en 1974, vice-président du Comité, assurant les liaisons politiques entre les partis et les sundicais européens. En même

les partis et les syndicats européens. En même temps, il mène d'importantes négociations avec les Américains pour l'approvisionnement d'Euratom. En 1959, il jonde, à Bruxelles, l'Ins-titut universitaire pour les études européennes, qui contribus à la création d'enseignements et de recherches sur la Communauté.

Aussi lorsqu'en avril 1972 les Neuf signent la convention de Florence, donnant enfin l'existence au vieux rêve de Louis Armand et de Gaston Berger : développer le patrimoine culturel et scientifique de l'Europe dans un centre d'enseignement supérieur de haute qua-lité, l'accord se fait tout naturellement sur le nom de Max Kohnstamm pour présider la nou-velle université. Pouvait-on fairs mieux que de choisir un compatriote d'Erasme pour poser les bases d'un nouvel humanisme européen, aux armes du « lys rouge » de Florence?

FRANÇOIS FONTAINE

# **Peter Shore:** pas converti

EUX ans et demi d'expérience européenne n'ont pas ébranté les convictione de M. Peter Shore, hostile depuis le début à l'entrée de la Grande-Bretagne dans la C.E.E. Ce membre du gouvernement britannique est un démenti vivant à la théorie qui veut qu'au contact des réalités de la vie internationale naisse inévitablement un certein enthousiasme pour la Communauté europè En fail. l'expérience des trente demiers mois l'a plutôt confirmé dans son opinion que l'appartenance à la Communauté était préjudiciable aux intérêts du Royaume-Uni. Il a vu, d'abord en sa qualité de sacrétaire d'Etat au commerce, puis maintenant à l'environnement, s'étendre le domaine d'in-fluence de la Commission européenne et du conseil des ministres. Il a vu grandir le déficit du commerce extérieur britannique avec les membres de la Commuanté et, en particulier, celui des biens manu-facturés et semi-manufacturés.

Plus significatif encore est, pour lui, l'incapacité totale de la C.E.E. à agir efficacement contre la récession mondiale.

Cette manifestation de l'impuissance communa taire a, pense-t-II, provoqué un changement redical dans l'attitude des Britanniques depuis le référendum de 1975 sur l'adhésion.

M. Shore n'est pas un partisan tarouche du contrôle des importations. Il préférerant que le Royaume-Uni trouve une solution à ses problèn dans le développement de son commerce et l'augmentation de ses exportations. Mais, en cas d'échec. les contrôles peuvent être nécessaires; et là, la C.E.E. et ses procédures — ainsi que ses engagements au sein du GATT, du F.M.I. et de l'O.C.D.E. sont un facteur de complication.

Quand II s'exprime en public. M. Peter Shore a un style passionné qui surprend. Sa phrase est churchillienne. Une longue mèche raide tombe sur son front et son ceil drolt... Mals en privé le ton est posé. l'homme est réfléchi et il sait écouter mieux que la plupart des politiciens. Il y a, il faut l'avouer, queique chose de sympathique dans con

Peter Shore a cinquante-deux ans eans les paraitre. Fils d'un capitaine de la marine marchande, il a fréquenté le lycée de Liverpool, puis King's College à Cambridge, avant de passer par le département de la recherche du parti travaliliste et de se retrouver, en 1964, membre du Parlement. En partie à cause d'une grave maladie qui a temporairement affecté sa mémoire, Il a connu des fortunes diverses aux postes qu'il a occupés dans les gouvernements travaillistes de 1964-1970. C'est comme porte-parole de l'opposition sur l'Europe de 1971 à 1974 qu'il

Ses nouvelles attributions de secrétaire d'Etat post-wilsonien à l'environnement le mèneront certaiment moins souvent à Bruxelles que le commerce. Pour la protection de l'environnement. M. Shore est favorable à la coopération européenne, mais il note ici aussi une tendance de la C.E.E. à l'ier ses partenafres per des lois contraignantes. C'est cette usurpation croissante du rôle du Pariement par les institutions européennes qu'il considère comme la menace la plus sérieuse pour la démocratie par-

ROGER RERTHOUD

**FORUM** 

# Le faux problème du Parlement européen

en croire ses partisans ou A ses adversaires, l'élection du Parlement suropéen au suffrage universel est un événement majeur. C'est oublier que, si elle se réalise, l'opération n'aura lieu qu'en 1978. La querelle qui semble devoir surgir ici et la apparaît bien comme un de ces épiphénomènes dont petre # 1 22 .... MAURICE ROMMEND la vie politique française est contumière

A travers une grande discus-sion de principe, on masque les vrais problèmes. Le chômage, l'inflation, la défense des libertés, devralent nourrir la réflexion et l'action politique, plutôt qu'une élection qui entre dans les grandes opérations LES NOUVEAU TISSUS ENVO calendaires des chefs d'Etat et de gouvernement, et pourrait bien, d'ici à mai 1978, avoir rejoint le From 182 To 183 13 15 15 E COST 2 communantaires où gisent déjà, entre autres, l'Union euro-péenne, espoir pompidolien, et l'Union économique monétaire, appelée par tout le monde et torpillée par les Etats-Unis d'Amérique et leurs séides eurooeens.

Pour l'heure, d'ailleurs, le Parlement européen est déjà représentatif du suffrage universel puisque tous ses membres, à l'exception de quelques lords anglais, en sont déjà les élus à l'occasion des scrutins parlementaires nationaux. Certes, on peut voir dans l'élection un facteur important de démocratisation des Communautés europermer Pour cela, il faut que le type de scrutin le permette et qu'une vraie politique euroen œuvre et contrôlée. En l'état actuel des choses, il y a gros à parier que le Parlement euro-

péen, élu au suffrage universel n'aura pas plus à faire que maintenant. L'évolution, au sein de l'Europe, du Marché commun est telle que les exécutifs d'obédience nationale conduisent l'action ou la paralysent, et les institutions de type communautaire s'essouffient à les suivre. La Commission des Communautés n'est plus qu'un super-secrétariat administratif d'u conseil des ministres. Elle ne joue aucun rôle effectif dans la préparation des conseils des chefs d'Etat ou de gouvernement, même si son président y a un strapontin. Pas plus maintenant que plus

tard, il n'est envisagé de rendre responsable le conseil des ministres ou le conseil européen Imagine-t-on d'ailleurs le président de la République française, irresponsable devant son Parlement national, partageant sou-dain avec les autres chefs d'Etat ou de gouvernement une sorte de responsabilité politique devant le Parlement européen ? Les gardiens du temple de la souveraineté nationale se trompent dans leurs oris d'orfraies. Îls créent un problème qui va au-delà du vraisemblable.

### Une pure illusion

Certains tenants de l'élection affectent de croire qu'elle va résoudre tous les problèmes communautaires. C'est là une pure illusion. Telle qu'elle est envisagée à l'heure actuelle, il n'y a aucune chance pour que l'élection du Parlement européen se fasse sur des choix politiques clairs. Tout an plus les partis politiques réussiront-ils à

par NICOLE FEIDT (\*) se mettre d'accord sur quelques idées, mais aller au fond des

choses est impossible. Croire, par exemple, que le parti socialdémocrate allemand et le parti socialiste peuvent se mettre d'accord sur une politique, qui devrait être socialiste pour être réaliste, relève de la science-fiction. En revanche, si l'élection doit avoir lieu, il importe d'éviter qu'elle soit une manœuvre pour empêcher l'application, en France, d'un programme poli-tique de gauche si les partis signataires du programme commun arrivent au pouvoir dans un avenir rapproché. La tentation serait grande, en effet, pour les forces de droite, franvoies et movens européens pour tenter d'étrangler une expérience de gouvernement de gauche.

Les types de scrutin sur lesquels on réfléchit en France popranivent cet objectif. La vieille tentation de conquérir le P.S. n'est pas abandonnée pas plus d'ailleurs que celle de rejeter le P.C. dans un ghetto en compagnie de cette partie de l'U.D.R. jugée intempérable. Dans tous les cas, le mode électoral ne saurait être acceptable que s'il assure une représentation juste de toutes les familles politiques. Il devra cependant éviter le risque de voir les forces politiques pousser sur la scène européenne leurs hommes en sin de course ou victimes des aléas des scrutins nationaux. Ce serait un blen triste avenir pour une Europe déjà malade que d'avoir un Parlement européen

composé de « grands - pères » bardés d'expérience, mais ayant l'essentiel de leur avenir poli-

tique derrière eux. C'est pourquoi des garanties doivent être exigées. Il devrait être entendu et clairement dit qu'il ne serait pas acceptable pour la France, gouvernée par la gauche, de se faire imposer, fût-ce à la majorité qualifiée. des décisions communautaires qui iraient à l'encontre des objectifs de la politique gouvernementale des partis de gauche. garde, elles seraient sans doute inopérantes dans la mesure où il faut l'accord des autres Etats membres et de la Commission pour qu'elles puissent jouer.

En l'état actuel des choses, il y a fort à parier que ni la Commission ni la majorité des antres Etats membres ne feraient montre de tendresse visà-vis d'un gouvernement mettant en œuvre certaines mesures prévues au programme commun, par exemple.

Le blocage ne risque pas de se produire au niveau de l'élection du Parlement européen au suffrage universel, mais blen plutôt à l'occasion d'un rééquilibrage des pouvoirs et des compétences entre les institutions européennes qui pourraient suivre. Pour l'heure, l'élection du Pariement européen au suffrage universel n'est pas, comme vient de le préciser le Conseil constitutionnel, une réelle atteinte à la souvergineté nationale. Mais elle n'est pas plus un effort de démocratisa-

tion de la Communauté. Dans des pays de la Communauté où pourtant les assemblées sont élues, les atteintes à la démocratic sont nombrevces: Il est douteux que la Communauté échappe à l'impuissance pariementaire, qui traduit une crise et fait des assemblées des chambres d'enregistrement plus que des moteurs politiques. Il n'est pas à exclure que l'élection du Parlement enropéen au suffrage universel constitue l'un

des gadgets dont certains sont si friands. Devant ce que cer-tains essaient de transformer en une opération qui masque les problèmes de la vie du neuple et de la nation, il importe de savoir raison garder.

L'élection du Parlement européen au suffrage universel ne peut être qu'un acte politique mais rien de plus.

L'Association de Documentation Ouvrière

### LA VIE OUVRIÈRE (Octobre 1909-juillet 1914)

Revue syndicaliste animée par Monatte, Merrheim, Griffuelbes, Rosmar et de nombreux militants révolutionnaires de la C.G.T. Une information exceptionnellement richs et vivante sur le mouve-ment ouvrier français et international du début du alèale, ses idées pour une transformation radicale de la vie spriale, sa lutte pour empêcher la guerre mondiale.

Collection complète en fac-similé - 110 numéros - 7 552 pages Format 20 × 13,5, tirage très limité

Priz de souscription : 1469 F (dont 20 F de cotisation). Règlement à l'ordre de « Alain BOUC, trésorier à l'ADO », à adresser 11, rue Jean-de-Resuvais, 75005 PARIS

# CLOTURE DES JEUX

Notices à votre disposition chez les dépositaires



W MARK Creneaux

Suranantins.

Comment Comment Services

TAMES AND SECOND SECOND

the time of the second second

1. 12 P. 12 P.

- STATISTICUES PETROLIÈRES HAYIGHALES 1575

LE OF THE BEST OF THE STATE OF

THE PARTY STORE SEE SECTION

经电 经有

44 %

4 4

in sporte diagni devidi

The second beauty day

Car Tab Creat Service

# LA SECONDE CRISE DE L'ÉNERGIE

# Le pétrole comme monnaie d'échange | Quelles cartes jouera M. Carter? parmi les onze durs, disent qu'ils ne font plus confiance à la C.E.E. dans son attitude à l'égard du monde en voie de développement. Ils ont donc augmenté le prix du pétrole, ajoutant à la balance des palements de ces pays une charge de 1,2 milliard de dollars, tout en augmentant de 0,8 milliard de dollars par an leur aide à leur égard. Ils attendent probablement de l'Arable Saoudite et des Emirats qu'ils fournissent les 400 millions restants. Ils peuvent encore critiquer l'Arable Saoudite, qui, tout en maintenant bas le prix du pétrole, ne verse pas cet argent supplémentaire pour l'aide aux sous-développés. Mais de toute évidence on peut leur répondre que l'Arable Saoudite aux sous-

developpes. Mais de toute évi-dence on peut leur répondre que l'Arabie Saoudite, par sa poli-tique de prix, aide également les pays en voie de développe-ment, parce qu'elle contribue à réduire l'augmentation de leur facture de pétrole.

Cela n'est pas aussi clair pour le tiers-monde, et il nous faut faire quelque chose pour éviter que toute la défense des partisans d'un prix modéré du pétrole (si l'on peut qualifler de modèré un prix de 12 dollars le baril) ne repose, comme justification vis-à-vis du tiers-monde, sur l'aide militaire et politique que les Etats-Unis et l'Europe peuvent se sentir obligés de fournir aux pays arabes contre leurs ennemis israéliens.

(Suite de la page 11.)

Selon M. Cheysson, il nous a Selon M. Cheysson, il nous a été demandé de donner en plus aux pays en voie de développement quelque chose comme un dixième de ce que nous serons obligés de donner pour l'augmentation du prix du pétrole après Doha... Même s'il s'était agi d'un pourcentage plus élevé (quelque 2 milliards de dollars), ceia aurait été quand même une très bonne « affaire », indépendamment des aspects moraux de l'aide aux caffaire », indépendamment des aspects moraux de l'aide aux pays en question. Le risque existe maintenant que l'unité de l'OPEP ne se reconstitue sur le front de la controverse araboisraélienne. Par aillieurs, une politique européenne d'aide accrue aux pays en voie de développement aurait pu donner aux pays de l'OPEP soucieux de cette entreprise une raison de cette entreprise une raison de s'abstenir d'une hausse substantielle du prix du pétrole, tout en maintenant l'unité du cartel de l'OPEP.

L'Europe ne peut tenter d'essayer fortement de briser le cartel de l'OPEP, car elle est trop faible et divisée. Elle a besoin du pétrole du Moyen-Orient et d'Afrique. Elle ne peut se permettre de laisser éclater une autre guerre du Kippour. Elle doit donc jouer un rôle positif.

Quant à la politique Nord-Sud, quelques pays de l'OPEP,

### Un recyclage européen?

Et l'on débouche sur le pro-blème connexe du recyclage des revenus pétrollers des pays de l'OPEP. Les principaux canaux en sont les dépenses militaires des pays de l'OPRP (de l'Iran à l'Irak, en passant par l'Arable Saoudite) et les investissements de l'OPEP (de l'Iran à l'Irak, en passant par l'Arable Saoudite) et les investissements de delle de l'OPEP des l'Arable sa delle de l'OPEP des l'Arables de l'OPEP des l'Arables de l'OPEP des l'Arables de l'Arables de l'OPEP des l'Arables de l'OPEP des l'Arables de l'OPEP des l'Arables de l'Arables de l'OPEP des l'Arables de l'OPEP de l'Arables des pays de l'OPEP de l'Arables de l'Arables de l'Arables de l'Arables de l'OPEP de l'Arables de l'Arables de l'OPEP de l'Arables de l'OPEP de l'Arables de l'Arables de l'OPEP de l'Arables de l'OPEP de l'Arables de l'Arables de l'OPEP de l'Arables de l'Arables de l'OPEP de l'Arables de l'OPEP de l'Arables de l'Arables de l'Arables de l'OPEP de l'Arables de l'Ar banques américaines. Les imporpanques americaines, les impor-tations de produits de base et les dépenses militaires sont montées en flèche, passant de 36 militards de dollars en 1974, à 59 milliards de dollars en 1975 et 70 milliards de dollars en 1976.

EUROPE

Conseil de rédaction

Plerre Drouin, Jacqueline

Grapin (le Monde), Piero de

Garzarolli, Carlo Sartori (la

Stampa), John Greig, David

Spanier (The Times), Hans

Baumann, Gunter Boeddekey

Rédaction en chef : Jac-

Publicité : Michel Gérard

(le Monde), Riccardo di Co-

rato (la Stampa), Garry

Thorne, coordonnateur (The

Times), Dietrich Windberg

Copyright « le Monde ».

Ecole Nouvelle d'Organisation Economique et Sociale Etablissement privé d'enseigne-ment Technique et Supérieur

**EXPERTISE** 

COMPTABLE

Préparation sur place et à distance

CERTIFICATS SUPERIEURS

Organisation et gestion des entreprises.

Dans un centre d'Etudes reconnu par l'Etat.

NIVEAU D.E.C.S. exigé.

ENOES

62 r. Miromesnil 75008 Paris 522.53.86 (lignes groupées)

de Janvier à Juin 1977

Révision comptable. Juridique et fiscal,

queline Grapin.

L'excédent financier de ces pays est ainsi descendu du montant énorme de 55 milliards de dol-lars en 1974 à 31,7 milliards de dollars en 1975 et environ le même chiffre en 1976 (un peu plus en comptes courants). Cela plus en comptes courants). Cela demeure un chiffre énorme, mais il est bien connu que cela implique déjà des difficultés pour certains pays de l'OPEP, comme l'Iran, l'Irak, l'Algérie et le Nigeria. Ils ne peuvent guère augmenter leur production audeià du niveau de 1976, qui s'est relevé suivant la tendance à la reorise de l'économie internatioreprise de l'économie internatioreprise de l'economie internatio-nale. Ils ne peuvent que jouer sur les prix. Mais cela nuit à toute l'économie mondiale, qui ne peut supporter ce recyclage

pathologique dans lequel les Etats-Unis non seulement jouent le rôle le plus important, mais le roie le plus important, mais le développent encore autant que possible. Les investissements des excédents pétroliers aux Etats-Unis sont montés, en 1976, jusqu'au niveau de 1974, bien que l'excédent pétrolier soit-tombé de 65 à 35 milliards de

Où ira l'excédent de 1977 ? Icl encore, il y a pour l'Europe un rôle actif à jouer. On s'est sou-vent plaint que les pays euro-péens tentent de donner à leurs relations pétrolières un carac-tère bilatéral alors que les Etatstère bilatéral alors que les Etats-Unis agissent par multilatéra-lisme. En fait, les Etats-Unis disposent de bien plus de cartes, en tenant compte de leurs puis-santes compagnies pétrolières et de leurs possibilités de recourir plus que l'Europe à leur propre pétrole et à des sources d'énergie de remplacement. Mais à câté de de remplacement. Mais à côté de cela, les Etats-Unis reçoivent la plus grande partie de l'excédent pétrolier de l'OPEP par leurs intermédiaires financiers.

L'Europe doit agir de façon différente. Rien ne l'empêche de mettre au point des méthodes multifiatérales, un groupe de pays de la C.E.E. concluant des accords avec des pays de l'OPEP. Plus fondsmentalement, elle peut essayer le « vrai chemin » du recyclage, par opposition au chemin financier qui conduit les excédents financiers aux Etais-Unis, c'est-à-dire la politique d'investissements des deux côtés par des entreprises privées (comme Fiat avec la Libye), par des entreprises publiques (pétrolières) et d'une façon trilatérale, comprenant les pays en voie de développement. La déception de M. Cheysson se comprend. Une approche différente de la politique Nord-Sud pourrait ouvrir la voie à un type différent de recyclage, où l'Europe pourrait jouer un rôle européen. A ceux qui diront qu'il vaut mieux laisser régler tout cela par les forces du marché, on doit raupeler que nons qu'il vaut mieux iaisser regier tout cela par les forces du mar-ché, on doit rappeler que nous avons affaire ici à des marchés monopolistiques et oligopolisti-ques, et que le pétrole a une forte odeur politique.

FRANCESCO FORTÉ.

ES Etats-Unis n'ont pas de politique de l'énergie. Le « rapport sur un projet d'indépendance énergétique », publié à la fin de 1974 par la Federal Energy Administration, le teste américa in le plus Federal Energy Administration, le texte américain le plus complet jamais élaboré sur ce sujet, est resté sans suite. L'homme qui a supervisé son élaboration, M. John Sawhill, a été renvoyé juste après sa publication. Et il est permis de se demander si le président Ford s'est jamais donné la peine de regarder ce rapport.

s'est jamais donné la peine de regarder ce rapport.
L'administration Carter lui accordera peut-être plus d'attention. Le président êlu a déjà défini les contours d'une politique de l'énergie qui devrait avoir pour objectifs de renforcer les économies et la production de l'énergie américaines. La coopération entre le Congrès et la Maison Blanche devrait remplacer l'affrontement aigre-doux placer l'affrontement aigre-doux de ces deux dernières années, si bien que des projets pragma-tiques devraient remplacer les plans souvent incohèrents éla-

Une telle confiance semble Une telle confiance semble justifiée par le sérieux avec lequel M. Carter a discuté des affaires énergétiques pendant son interminable campagne électorale. Le président Ford avait essayé d'obliger le Congrès à abandonner le contrôle des prix du pétrole et du gaz domestique. L'approche de M. Carter, qui tend à libèrer les prix par des actions successives et prévisibles, a beaucoup plus de chances de s'attirer une réponse plus positive de la part du Congrès.

Le nouveau président a l'in-tention de réunir toutes les agences et de coordonner leurs activités sous la tutelle d'une personne faisant partie de son cabinet. Cela donnera aussi pro-bablement de meilleurs résul-

Les politiques energétiques de MM. Ford et Nixon étaient élaborées en grande partie par les agents des compagnies rétro-lières, et il n'y a rien d'étonnant

tées sans ambages de temps à autre. M. Carter a déclaré sa volonté de mettre au point ses stratégies politiques « au grand jour », en complète concertation avec le Congrès, les gouverneurs d'Etats, les compagnies pétro-lières, les consommateurs et les associations pour l'environne-ment

Il est encore trop tôt pour prévoir dans le détail la politi-que qui sera celle de l'adminisque qui sera cene de l'adminis-tration Carter. Mais on sait que le prochain président est préoc-cupé par la sûreté des réacteurs nucléaires; aussi ne constitue-ront-ils pas un secteur de développement prépondérant, et il se peut qu'en même temps on restreigne les ventes à l'étranger de la technologie nucléaire américaine.

Le président élu a déclaré à plusieurs reprises qu'il a l'intention d'augmenter notablement la production américaine de charbon, falsant remarquer que ce produit entre pour 16 % seulement dans la consommation énemétique a mérica internation en metrica e mérica e metrica e met seulement dans la consomma-tion énergétique a m é r i c a i ne alors qu'il compte pour 90 % des réserves d'énergie améri-caines. Il est possible également qu'il présente des programmes nouveaux pour stimuler le déve-loppement des énergies solaires et de remplacement. M. Carter a également annoncé son inten-tion d'encourager un plus grand contrôle gouvernemental sur les contrôle gouvernemental sur les activités des compagnies pétro-lières tout en s'opposant au démantèlement des géants

Ainsi une politique américaine de l'énergie plus complète et plus pragmatique pourrait-elle finir par entrer en œuvre maintenant que les Etats-Unis dépendent de l'étranger pour plus de 40 % de leurs approvisionnements en pétrole. Mais pas avant un certain temps.

FRANK YOGL



borés par la Maison Blanche. De plus, les conseillers de M. Car-ter devraient jouer un rôle plus constructif que ceux de M. Ford dans les délibérations de l'Agence internationale pour l'énergie.

# La tirelire euro-arabe

(Suite de la page 11.)

Malien séduisant, ancien conseiller de Mobito Keita, qui a longtemps animé à Bruxelles le secrétariat des pays africains signataires de la convention de Yaoundé, qui n'est pas musuiman, se qualifie lui-même de nègre de service de la BADEA ». Il est conseiller du président. Signalons aussi la présence de délégations de l'Etat saoudien, du Fonds de développement de l'Arabie saoudite, du Fonds du Qatar et du Fonds d'Abu Dhabi, conduite par un Tunisien (l'habile Tunisie fournit l'un des plus gros contingents du personnel arabe international). L'aide canadienne et la Banque africaine de dévesentées. Les séances de travail sont présidées par M. Lamine Keita, le ministre du développement industriel et du tourisme du Mali, un ingénieur formé à Grenoble, longtemps directour de l'hydraulique dans son pays...

Très vite deux blocs se forment : les Arabes d'un côté, les Européens de l'autre. Il ne s'agit pas d'un affrontement.

Un tel exemple de fructueuse

mais plutôt de trouver des ajusne coîncident pas d'entrée de jeu. Les Européens forment un groupe assez uni et acceptent sans barguigner le leadership de la Commission de Bruxelles, pas fāchės de lui laisser le soin d'opèrer pour leur compte les arbitrages nécessaires. Cette facon décontractée de voir les choses suprend les technocrates angiophones « tendance Banque mondiale » qui, indifférents au reproche de paternalisme qu'une telle attitude peut susciter, trouvent d'excellentes raisons techniques pour essayer d'imposer leur point de vue aux autorités de Bamako.

La discussion générale se termine par une réunion « res-treinte » à trois : Keita, Abu Ali et Vincent. Enfin l'accord est conclu, et le plan de finance-ment établi, à quelques détalls ment établi, à quelques delais près. Les Arabes prendront en charge 45 % des dépenses, les Européens 45 %, les Canadiens et la BAD 10 %. La cérémonie marquant le début des travaux du barrage a eu lieu le 20 no-

avec le concours des Arabes.

### Une fructueuse collaboration

collaboration entre Communauté et pays producteurs de pétrole en terrain africain n'est pas unique, tant s'en faut. Une dizaine d'importants projets d'in-frastructure appelés à bénéficier des crédits du FED feront l'objet d'un co-financement euro-arabe : tel est le cas pour les barrages de Kpong, au Ghana et de Mu-kungwa, au Ruanda, pour la modernisation du chemin de fer Congo-océan, pour celle du port de Douala, au Cameroun, pour le projet CIMAO (Ciment de l'Afrique de l'ouest) qui intéresse le Togo, la Côte d'Ivoire et le Ghana, pour une route en So malie, pour le projet O.M.S.V. (Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal) et pour le projet de chemin de fer Les experts bruxellois ont calculé que pour 60 % les grands

projets d'infrastructure financés par le FED seront exécutés

Tout prête à penser que cette nouvelle forme d'action combinée en faveur du tiers-monde ira en se développant. La confiance existe; les fonds arabes puissamment dotés grâce à la manne pétrolière sont apparemment satisfaits de leur coopération avec la Communauté : elle leur permet de diriger leur aide sans perte de temps inutile, et de voter des projets étudiés depuis longtemps grâce au concours des experts européens. Leur propre expérience grandis sant, ils désireraient, tout en restant fidèles à la formule de coopération triangulaire, acqué-rir un contrôle accru dans la opérations. La Communauté. pour qui l'essentiel est que les projets s'exécutent, semble prête pour sa part à faire preuve de la souplesse nécessaire.

PHILIPPE LEMAITRE

Faites valider vos bulletins chez tous les dépositaires portant l'enseigne

Notices à votre disposition chez les dépositaires

to industria saturation standible I - ENTRE LE PÉTROLE ET LE GAZ MATUREL EN 1975 (1)

Process. Raffice Calls : parections ORT. Line Regarde-Uni Dulch Shell (1) (Paper) (Paper) tilde if ance

III. - TAILLE ET DIVERSIFICATION Wenter on mallons de livres)

Colonia Santres 12.709 1 978. 1.000 96 7.000 130 220 163 the life of the party of the pa

S. I. E. I.

pour la Nouvelle Année

Médecins sans frontières.

Parce que si les Français vivent, dit-on, au-dessus de leurs moyens, il y a 2 milliards d'hommes qui meurent juste à la mesure des leurs.

« Les Français vivent an dessus de leurs moyens. » Iz maladie, les cataclysmes, in guerre, Rien.

Ry a des petites phrases qui, ressassées, Contre ce scandale machronique, on peut finissent par faire leur chemin. Et les Français ont un peu honte. De leur maison. De leur voiture. 

développé, c'est normal d'avoir sa maison. Sa voiture. Sa machine à laver. Ses vacances. C'est normal et c'est raisonnable. Ce qui est moins normal, c'est qu'en 1976, 2 milliards d'hommes vivent comme su Moyen-Age, Sans médecins. Sans dispensaires. Sans hopitaux, Sans rien contre la faim,

penser ou dire ce qu'on veut. On pout aussi, humblement, sans se laisser entamer par le découragement devant l'immensité de la tâche, sans illusion parce que sans naveté, essayer de faire quelque chose. Ce n'est pas facile. C'est peut-être fou. Tunt pis, il faut essayer.

Les Médecins sans Frontières essaient. Depuis bientôt 5 ans. Sans moyens. Sans appuis. Ils sont peut être fous.

Médecins sans frontières.



# ra M. Carter

i Nachrander All wie en jagen

Semble

T. Tree

Tendant

Tend

a l'in-nies les ignieurs e d'une run son mai pro-i l'ésui-

mues de

par les

sonnant alt reje-

tées sans amoages de le gotte. M. Carter à des voionté de mettre à des signifiques politiques de jour », en complète congrès les sons d'Etats, les congrès les sons d'Etats, les consommater à associations pour l'emp.

Il est encore trop to prévoir dans le détail à que qui sera celle de l'actual à tration Carter. Just me le prochain président et muclèaires : aussi ne caront-ils pas un secteur de l'actual president et l'actual present prépondérant se peut qu'en même leur restreigne les ventes à l'actual de la téchnologie membricaine.

de l'énerale plui des plus presme que pun fent par entre en mont tenant que les Europe pendent de l'entage la de 40 % de l'account ments en partie de

# euro-aran

12.4 tements on the DECTRIC GES MESTA DESTRUCTIONS DE CONTRIBETO DE TRUCTOR ein ga 3rypalies jeu, Les Eurosen voe \$10000 01111 0 8 EE mbon se C9 12 ges Martin 18 . 1 Some CB de la mile du les arbitraces recess it ALASI 3 DRS - GE Craics and colors. mes de भ इस क्य secies ≎ವಿಡಬಿಲ್ಲೇ £بيئني ﴿ 72:5009 1001 140 H CS COT-5 m0057 1 1 11 14 CHINE V' autorite de Batter La distributi

BE STILL 推 引和 \*\*\*\* THE COLUMN TWO STATES AND ADDRESS OF THE COLUMN a dara LANCE compression of partial \*\*\*\*\*\*\*\* men" Par OUT STE write, 190 Longel CTA 经销售 集 Transaction of the control of the co WAC SO A CEPT .. 10 101et ar de la fin # COL 51 200 s 1 1 4 1 1 4 表 台 (22) , - - -MENTER'S tweltense collaboration ger ground if

C 12 17-6 Terminal Control of the Control of t The Carlot tritor. g. 구호 登録 スプー metrer? Tests to the second of the sec g : €5,4" arste. 16"T2"(1"2 4"2 V <u>ac .</u> 8 a ne ter 2024 er post ಜಾಗಿ ಬಿಡ والمنوي مريه --t of t cataline. #14 SA preciation and the second seco ○ 带 字 · 111**50** 117 10 mm

- 40

15. 35.25.

465. Ir's

**₫ 13**. ger sain 3.3

em Lippe Lend

lider vos chez tous sitaires enseigne

INDUSTRIE petrolière, ce n'est pas une mais quatre activités distinctes : l'extraction, le transport par tanker ou pipe-line, le raffinage et la distribution aux consommateurs des sous-produits qui résultent de cette dernière opération. L'une des raisons pour lesquelles le pétrole est devenu une arme politique aussi puissante réside dans le fait que les pays qui le produisent ne sont généralement pas ceux qui le consomment.

Le tableau n° 1 montre les statistiques de chaque pays. Les découvertes en mer du Nord risquent de changer les perspectives. Le premier baril de pétrole britannique n'a toutefois pas été exploité avant octobre-novembre 1975, et la production des pays européens n'a pas dépassé, l'année dernière, 2 % de leurs besoins. besoins.

Pour l'homme de la rue, petrole signifie essence. Dans les pays d'Europe occidentale, pour-tant, un cinquième seulement de tant, un cinquième seulement de tout le pétrole est consommé sous forme d'essence. Un tiers est utilisé comme mazout; un autre tiers comme gaz ou car-burant pour les moteurs diesei, et le reste de multiples autres

Depuis la guerre, les pays européens, qui s'attendaient à une augmentation de la demande de produits chimiques, ont construit des raffinerles. Entre 1973 et 1975, la consommation est tombée de 11 %, ce qui n'a pas empêché de continuer à s'équi-per en raffinerles. Celles-ci ont. du même coup, vu leur activité baisser, passant de 85 % de leur capacité en 1973 à 60 %. La consomnation est aujourd'hui remontée. Mais le désir qu'ont remontee. Mais le desir qu'oni les pays de l'OPEP de raffiner leur propre production pourrait créer un autre problème. Le Royaume-Uni, bien que producteur potentiel, a raienti le rythme de construction de ses raffineries : sa capscité a même légèrement baissé l'an dernier. Elle semble aujourd'hui cepen-dant capable à la fois de répondre à un accroissement immé-diat de la demande intérieure diat de la demande intérieure et de faire de la Grande-Bretagne un exportateur net de 
produits pétroliers. L'Italie et la 
France pourraient, si tel est 
l'avenir, rester suréquipées. 
Toutes les grandes compagnies 
pétrolières sont présentes dans 
chacune des industries de base 
(production, raffinage, distribution), mals il n'y a pas d'équilibre entre ces trois activités.

Quels nouveaux créneaux pour les pétroliers?

### Surcapacités

B.P. dispose de plus de pétrole qu'elle ne peut en raffiner et en distribuer. L'année dernière, la moitlé de ses ventes s'est opérée en brut. Si l'on ajoute au giseen brut. Si l'on ajoute au gise-ment des Forties, en mer du Nord, actuellement en exploita-tion, ceux qui ne le sont pas encore, et surtout la future pro-duction de l'Alaska, les surplus de la compagnie sont encore plus considérables, Mais ce pé-trole de l'Alaska servira en fait à prendre le contrôle de la Standard Oil Company de l'Ohio (Sohio). (Sohio).
Comme celle-ci utilise 17.5

millions de tonnes par an, et que l'on estime à 30 millions la que l'on estime à 30 millions la future production de l'Alaska. B.P. continuera ainsi à vendre la moitié de son pétrole sous forme de brut, à moins que l'exploitation des pults du Moyen-Orient ne soit réduite.

Le groupe Royal Dutch Shell, à 60 % hollandais et 40 % britannique, est, quant à hui, plus spécialisé dans le raffinage et la distribution. En 1975 il a acheté environ 100 millions de tonnes de brut. Il disposait déjà, du fait de ses accords de production et de participation, de 140 millions de tonnes. et ses

140 millions de tonnes, et ses

contrats de livraison de brut fixalent à 112 millions de tonfixalent à 112 millions de tonnes ses achats nets.

Le groupe français des pétroles! — dont l'Etat détient 35 % — est la seconde société pétrolière des pays d'Europe. Mais il dispose de plus de ressources qu'il n'a de débouchés. En France et en Italie, les sociétés nationalisées Elf Aquitaine et ENI (AGIP) se différencient des autres non seulement par leur taille, mais par leur activité de raifinage relati-

ment par :eur taile, mais par leur activité de raffinage relati-vement importante. Elles sont aussi plutôt des acheteuses que des pourvoyeuses de pétrole En dépit de l'encouragement du gouvernement allemand, qui a conduit Veba a acquérir Gel-senberg, cette société conserve senierg, cette societe conserve une place relativement modeste dans l'industrie petrolière. De-minex, filiale non consolidée, a cependant des intérâts dans le petrole de la mer du Nord. Autre fillale non consolidée : la chaîne Aral Le tableau n° 3 établit des

comparaisons entre les ventes des compagnies. Pris comme un tout. le groupe Royal Dutch

# Shell est le plus important, mals si l'on ne prend en considéra-tion que les 40 % détenus par la Shell Transport and Trading comme représentatifs de la part européenne de la société, alors B.P. prédomine.

### Diversification

Veba a, évidemment, beau-coup d'autres activités qui n'ont rien à voir avec le pétrole et l'industrie chimique. Elle est un des plus grands producteurs d'électricité, exploite des mines et fabrique du verre. Blen que la moins importante des sociétés pétrollères que nous étudions, l'ensemble de son chiffre d'af-faires la place juste avant Total.

Les pressions qui s'exercent sur l'industrie petrolière ont pousse les sociétés, qui savent poussé les sociétés, qui savent que leurs réserves ne sont pas inépuisables, à diversifier leurs activités. On a d'abord pensé à développer l'industrie chimique. C'est Shell qui, dans ce domaine, a le mieux réussi. Elle en tire aujourd'hul 10% de son chiffre d'affaires et plus encore de ses bénéfices. De même a-t-elle utilisé ses connaissances géologiques pour l'extraction de divers minerais et du charbon.

L'ENT aussi a diversifié ses

L'ENI aussi a diversifié ses activités. En 1974, un huitième de ses ventes provenaient de la fabrication de produits chimiques et de ciment. Une augmentation de 5 % a été enregistrée, due à d'autres activités non pétrolières, dont le textile et l'engineering.

A l'exception de Veba, les trois autres groupes sont moins diver-

A l'exception de Veba, les trois autres groupes sont moins diversifiés. B.P., qui s'était déjà tourné vers la chimie, utilise ses connaissances en matière de production de protéines, sur le marché des aliments du bétail. En 1975, toutefois, 5 % seulement de ses ventes provenaient de cette activité de cette activité.

Elf Aquitaine s'est davantage encore que Total éloigne du pétrole. A la pétrochimie, Elf ajoute les produits pharmaceu-tiques, les articles de tollette et les matériaux de construction. Mais le pétrole et le gaz naturel représentent encore 90 % de ses activités

La dernière colonne du ta-bleau montre les ventes par employé. Les variations qu'on peut y lire reflètent une plus grande diversification des activités, la part de la commercia-lisation du pétrole brut et la relative efficacité des compa-

JAMES ROTHMAN.

# Les capitaux américains boudent l'Europe

Pour la première fois depuis plus de dix ans, les investissements directs des Américains en Europe ont éte plus faibles que leurs investissements dans le reste du monde en 1975. Cette évolution s'est confirmée en 1976. Elle est due en partie aux fluctuations de la conjoncture, mais nas en tolaconjoncture, mais pas en tota-lité.

صكدا من الاصل

Pendant la période de haute activité de 1972-1973, les entre-prises américaines ont été plus prises américaines ont été plus fortement que jamais incitées à développer leurs implantations dans les pays européens ou à en acquérir de nouvelles. C'est ainsi que, d'après les statistiques du ministère américain du commerce, les investissements directs d'outre-Atlantique se sont accrus de 14,6 % globalement en 1973 et de 20 % pour la seule Europe. Le freinage consèseule Europe. Le freinage consè-cutif à la récession de 1974-1975 n'en a été que plus brutal. Les investissements américains en Europe n'ont augmenté que de 11.2 % en 1975 face à un taux

de croissance global de 12.1 % (ces taux tiennent compte de la

(ces taux tiennent compte de la hausse des prix).

Pour les Etats-Unis, l'Europe de l'Ouest demeure l'un des secteurs-clés du monde, celui où s'effectue pius du tiers de l'ensemble de leurs investissements étrangers, à savoir, d'après les statistiques les plus récentes, 37,3 % des 133 milliards de dollars d'investissements d'i r e c t sealculés en fonction du capital ars d'investissements d'i rects calculés en fonction du capital social des filiales étrangères et des crédits mis à leur disposition par les sociétés-mères. Par rapport à celle de l'Europe, la part du Canada ressortit à 23.4 %, celle de l'Amérique latine à 16.7 %, et celle de l'ensemble des autres pays en voie de développement à 9.5 %. le reste étant à mettre au compte du Japon.

Pour leur part, les Europèens viennent en tête des étrangers qui investissent aux Etats-Unis. Sur les quelque 27 milliards de dollars d'investissements directs effectués à fin 1975 par les pays étrangers outre-Atlantique,

|                             | Bosemble     | Pétrole<br>brut | Industrie<br>transfor-<br>matrice | Autres<br>secteurs<br>économiq |
|-----------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Niveau à fin 1973           | 38 255       | 8 529           | 28 777                            | 8 954                          |
| Investissements totaux 1974 | 6 527        | 1 436           | 3 213                             | 1 878                          |
| Apport net de capitanx      | 3 793        | 1 023           | 1 602                             | I 169                          |
| Bénéfices investis          | 2 758        | 434             | 1 586                             | 748                            |
| Différence de valeur        | —34 <u> </u> | - 21            | 26                                | - 39                           |
| Nivean à fin 1974           | 41 782       | 9 960           | 23 990                            | 10 832                         |
| Investissements totaux 1975 | 4 839        | 1 421           | 2 145                             | 1 273                          |
| Apport net de capitaux      | 2 265        | 1 262           | 756                               | 247                            |
| Bénéfices investis          | 2 525        | 179             | 1 396                             | 950                            |
| Différence de raleur        | 49           | 20              | - 7                               | 76                             |
| Niveau en fin d'année 1975  | 49 621       | 11 381          | 26 136                            | 12 104                         |

Source: Survey of Current Business, V 56. nº 8. United States Department of Commerce.

|                                 | 1975   | 1974     |
|---------------------------------|--------|----------|
| Ensemble de l'Europe (1)        | 49 621 | · 44 782 |
| Communauté européenne           | 39 081 | 35 453   |
| Belgique et Luxembourg          | 3 314  | 2 945    |
| France                          | 5 792  | 4 902    |
| République fédérale d'Allemagne | 8 756  | 7 971    |
| Italie                          | 2 622  | 2 680    |
| Pays-Bas                        | 3 386  | 3 257    |
| Danemark                        | 635    | 688      |
| Irlande                         | 644    | 472      |
| Grande-Bretagne                 | 13 932 | 12 537   |
| Autres pays européens           | 10 540 | 9 329    |
| Norvège                         | 778    | 711      |
| Espagne                         | 1 748  | 1 395    |
| Suède                           | 1 131  | 1 041    |
| Suisse                          | 5 181  | 4 679    |
| Autres pays                     | 1 782  | 1 503    |

(1) En fin d'année et en millions de dollars. Source: Survey of Current Business, V. 56. nº 8. United States Department of Commerce.

61.8% provenaient d'entreprises européennes.

Outre les effets de plus en plus marqués des fluctuations de la conjoncture, une divergence dans l'évolution des entreprises américaines est apparue de plus en plus nettement au cours de ces dernières années; plus particulièrement entre celles qui sont implantées en Europe depuis bien avant la deuxième guerre mondiale et celles qui ont franchi l'Atlantique dans le courant des années 60, et même au commencement des années 70. Alors que les premières — y compris celles qui ont eu à souffrir des fluctuations de la conjoncture —

qui ont eu a southir des fluc-tuations de la conjoncture — poursulvaient avec constance leur développement, on a pu constater chez la plupart des secondes (nouvelles venues) un net frelnage des investissements,

voire une évolution règressive conduisant dans certains cas à la disparition de filiales euro-

péennes.

Un important changement s'est produit — principalement en Europe — durant la seconde moitlé des années 60, et il a atteint son plein effet à partir de 1973. Depuis cette date, les filiales et succursales d'entreprises américaines financent, en effet laurs investissements prises américaines financent, en effet, leurs investissements moins par des capitaux en pro-venance des Etats-Unis que par des capitaux dont elles peuvent disposer dans les pays où elles sont implantées. A l'origine, elles ont utilisé des crédits en-propriés sur place autres enpruntés sur place, auxquels se sont substitués peu à peu les bénéfices réalisés dans une me-

sure toujours croissante, et dont elles ont employé la plus grosse part au développement de leurs actifs immobilisés.

### Des financements locaux

Depuis 1972, les capitaux que les filiales de sociétés améri-caines prélèvent sur leurs pro-pres bénéfices pour financer leurs investissements sont proleurs investissements sont pro-portionnellement plus impor-tants que ceux qu'elles recolvent de leurs sociétés mères dans le même but. Depuis 1973, ceci est également valable pour les filiales implantées en Europe. Des 6.56 milliards de dollars auxquels se sont élevés en 1973 les investissements directs amé-ricains en Europe, 3.51 milliards ont émergé des bénéfices réali-

ont émergé des bénéfices réali-ses sur place. Pour 1975, le mon-tant a été de 2,53 milliards pour un volume global d'investisse-ments nouveaux de 4.84 mil-

Ce retournement de tendance C'e recournement de tendance n'est pas uniquement dû à la croissance des résultats des installations implartées à l'étranger. Il a également pour origine la diminution des transferts de capitaux américains à la suite de la dépréciation et du passage du dollar à un régime de taux de changes flottants.

ranse de taux de changes flot-tants.

Par allleurs, la rapide crois-sance des salaires en Europe s'est traduite par une moindre propension à investir dans cette propension à investir dans cette partie du monde. Enfin, la détérioration des résultats d'exploitation après le boom de 1972-1973, ainsi que les difficultés économiques et politiques croissantes de plusieurs pays d'Europe, ont joué un rôle décisif. Ce renversement de tendance consistant à limiter, voire même à sittorimer les transferts de consistant à limiter, voire même à supprimer les transferts de capitaux originaires des Etats-Unis et à n'entreprendre de nouveaux investissements qu'à partir des résultats de filiales et succursales étrangères, n'a pasété permis à l'un des secteurs économiques les plus importants : celui de l'industrie pétrollère d'où proviennent 23 % de l'ensemble des investissements d'irects américains. ments d'irects américains. D'abord parce que les résultats d'exploitation européens des filiales de groupes pétroliers amé-ricains se sont tellement dété-riorés par suite de la hausse des prix du pétrole brut que celles-ci ne sont plus en mesure d'as-surer elles-mêmes le finance-ment de leurs pouveurs incre ment de leurs nouveaux inves-tissements. Ensuite, parce que le secteur tout entier se voit contraint de centrer dans une contraint de centrer dans une large mesure ses programmes d'investissement sur l'Europe. L'exploitation des gisements de la mer du Nord constitue un composant si essentiel de sa stratégie pour les années à venir qu'il ne peut se permettre de réduire ses investissements dans cette région.

Les firmes américaines seront d'autant plus disposées à investir en Europe que la situation conjoncturelle du continent se consolidera. A cet égard, des signes sont déjà visibles en Allemagne fédérale, Dans ce pays,

gnes sont deja visibles en Alle-magne fédérala. Dans ce pays, les investissements des sociétés américaines ont porté, au cours du premier semestre 1976, sur 426 millions de DM, soit les deux tiers des investissements totaux de 1975 qui avaient atteint 523 millions de DM

Il est cependant à craindre que le renversement de tendance de ces dernières années ne se poursuive. Il faut s'attendre à une diminution des créations de nouvelles entreprises en Europe, et à ce que les sociétés améri-caines établies sur le Vieux Continent y financent leurs investiscements dans une mesure croissante à partir de leurs bénéfices locaux

HEINZ PENTZLIN

# 1. — STATISTIQUES PÉTROLIÈRES NATIONALES 1975

| •             |                                      | Consomm.                               |       | % du total | de l'énergie   |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------|------------|----------------|
|               | raffinage<br>(millions<br>de tonnes) | (en % de<br>la capacité<br>de raffin.) |       | Pétrole    | Gaz<br>naturel |
| ALLEMAGNE     |                                      | <b>**</b> **                           | 5.7   | 53 %       | 14 %           |
| FEDERALE      | 155                                  | 83 %                                   | 1,0   | 65 %       | 10 %           |
| FRANCE        | 175                                  | 62 %                                   |       | 69 %       | 15 %           |
| ITALIE        | 219                                  | 44 %                                   | 1,0   |            |                |
| ROYAUME-UNI   | 147                                  | 63 % .                                 | 1,2   | 45 %       | 16 %           |
| Total         | 696                                  | 61 %                                   | 8,9   | 56 %       | 14 %           |
| EUROPE        | <b>!</b>                             | ĺ                                      |       | l          |                |
| DE L'OUEST    | 1 042                                | 64 %                                   | 39,6  | 56 %       | 13 %           |
| etats-unis    | 764                                  | 190 %                                  | 473,2 | 44 %       | 30 %           |
| Total mondial | 3 592                                | 15 %                                   | 2.705 | 44 %       | 18 %           |

Source : Revue des statistiques de l'industrie pétrolière mondiale

### II. — ENTRE LE PÉTROLE ET LE GAZ NATUREL EN 1975 (1)

|                                                                                           | Pétro      | le brut                                      |                 | <del></del>        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                                                           | Produit (3 | Raffiné dans<br>leurs propres<br>raffineries |                 | Gaz<br>naturel (3) |
| B.P. (Royaume-Uni)                                                                        |            | 78                                           | 88              | 3                  |
| Royal Dutch Shell (Hol-<br>lande-Royaume-Uni)<br>Total (France)<br>Elf-Aquitaine (France) | 141<br>62  | 214<br>46<br>30                              | 230<br>55<br>28 | 56<br>2<br>9       |
| ENI (Italie)                                                                              |            | 32<br>16                                     | 39 (4)<br>15    | 18<br>(5)          |

 En millions de connes.
 Comprenant les secords de participation, etc.
 Converti en tonnes sur la base d'équivalents calorifiques proches I million de mètres cubes par jour : 312 000 tonnes par sn.
 Estimation d'après des données de 1974.
 Moins d'un demi million de tonnes. de f

### III. - TAILLE ET DIVERSIFICATION

(Ventes en millions de livres)

|                                         | Total<br>(1) | Pétrole<br>+<br>Gaz (1) | Produits<br>chimi-<br>ques | Autres | Em-<br>ployés<br>(en mil-<br>liers) | Ventes<br>par<br>employés |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------|
| E.P. (Royanme-Uni)<br>Eoyal Dutch Shell |              | 7,400                   | 339                        | 60     | 78                                  | 209                       |
| (Hollande - Royaume<br>Uni)             | 14,500       | 12,706                  | 1 470                      | 220    | 163                                 | 89                        |
|                                         | 4.100        | 4.000                   | 96                         | 70     | 44                                  | 93                        |
| Total (France)                          | 3,200        | 2,989                   | 130                        | 80     | 23 (2)                              | 124                       |
| Elf Aquitaine (Fr.)                     |              | 2,589                   | 398 (4)                    | 160    | 92                                  | 34                        |
| ENI (Italie) (3)                        | 3,160        | 4,200                   | 900 (2)                    | 1 204  |                                     | ]                         |
| VEBA (Allemagne                         |              |                         |                            |        |                                     | . 60                      |
| Fédérale)                               | 4,208        | 1                       | 290                        | 3 080  | 70                                  | 1 20                      |
|                                         |              |                         |                            |        |                                     |                           |

(1) Bans compter les taxes. (2) Seulement les activités pétrollères. (3) Année 1974. (4) Comptend le ciment.

# La santé fait des ravages en Allemagne

(Suite de la page 11.)

Les statistiques concernant l'incidence du « trimm dich » sur l'économie de la nation sont également imprécises. Selon les sociétés d'assurances sur la vie. quelqu'un qui « se trimme » perd du poids, réduit son taux de cholestérol et de sucre dans le sang et éloigne les maladies cardiaques et circulatoires qui provoquent chaque année envi-ron cent cinquante mille décès et une perte estimée à plus de 25 militards de marks. Car ces maladies seraient dues au man-que de mouvement autrement appelé civilisation. Au contraire, celui qui «se trimme», disent les prospectus, « reste un homme de quarante uns pendant vingt ans », c'est-à-dire jusqu'à l'âge de sa retraite.

### Cinq ans de mieux...

Et après ? On n'en sait rien. Les compagnies d'assurances ga-rantissent que l'exercice allonge la durée de vie d'au moins cinq ans. Cela devrait vouloir dire, pour parler argent, que des mil-lions de personnes paient leurs polices d'assurance pendant quelques années de plus. Les caisses-maladie, de leur côté, remarquent que le sport provo-que une économie de médicaments et de frais d'hospitalisa-tion qui se chiffre par milliards (combien, on l'ignore). L'indus-trie observe que l'absentéisme diminue et que la concentration et la productivité augmentent dans la mesure où les gens sont en meilleure condition. Ainsi tout le monde est à actore, même au sein des partis politi-ques présentés au Parlement de Bonn, pour considérer que l'opération « trimm dich » est tout le monde est d'accord. (pour paraphraser Adam Smith) une des causes du bien-être de la nation.

La société Bayer de Leverku-sen, par exemple, a sélectionne cinquante volontaires pour un test sur l'efficacité du « trimm dich » en mettant à sa dispo-sition son gratte-ciel de bureaux, hant de trente et un étages. La moitié des sujets ont été priés de monter chaque jour vingt-cinq étages à pled pendant trois mois et l'autre moitie de se servir des ascenseurs. Résultat : après douze semaines, ceux qui avaient grimpé en tout mille cinq cents étages, l'équivalent du mont Blanc, avaient augmenté leurs performances en moyenne de 26 % (certains même de 100 %). L'autre moitié, qui avait continué à se servir

de l'ascenseur, était restée sans changement. Non seulement la vente de

survêtements et de chaussures de gymnastique a augmenté (elle a plus que doublé dans les régions industrielles) mais aussi celle des instruments de gym-nastique, machines à ramer, bi-cyclettes et des skis de fond. Progrès aussi pour la vente des chaussettes de laine, suggérée par des rubriques médicales spécialisées où l'on conseille une visite au pédicure et l'emploi de calecons longs en coton pen-dant la saison froide. Des livres et des disques qui

apprennent comment s'e équiliapprennent comment s's équili-brer » ont figuré parmi les « best-sellers », et la revue Das Parlament révèle que les dépu-tès du Bundestag sont tous d'accord sur le fait que « la construction d'installations de sport coûte beaucoup moins cher que celle des hôpitaux, et une fraction seulement de ce que nous devons dépenser pour les retraites anticipées ».

les retrattes anticipées ». M. Philip Rosenthal, parle-mentaire social-démocrate, fait de la course à pied. M. Walter Leisler Kriep, C.D.U., a été immortalisé par une photogra-phie qui le montre en train de pane qui le montre en barre, son porte-documents à la main. Joseph Ertl, libéral, fait du saut en longueur (et se blesse au tendon d'Achille). La mode est aux hommes minces, bronzés si possible, comme ceux des réclames pour les cigarettes. Mais six ans après les timides débuts du « trimm dich », et un an et demi après la course qui est restée mémorable du président de la République sur le Venusberg (mont de Vénus), on voit apparaître les côtés négatifs de l'opération. Le fait est que des millions d'Allemands ont pris l'affaire terriblement au sérieux et que — comme nous le disions au début est aux hommes minces, bronzé comme nous le dislons au début de cet article — des hommes politiques, des assureurs, des médecins sportifs, sont sérieusement préoccupés. Comme l'ap-prenti sorcier, ils cherchent maintenant à endiguer la vague qu'ils ont mise en mouvement.

### « Prescrivez des balles plutôt que des pilules »

Au lieu de trotter tranquillement, des millions d'Allemands se sont déchaînés sur des milliers de parcours forestiers (appelés « vita parcours » et payés par la compagnie d'assu-rances), tracés un peu partout dans le pays, à l'exception des villages agricoles et des villes de régions minières (il semble, en effet, que les paysans et les mineurs ne veulent pas en

mineurs ne veulent pas en entendre parler).
Pour beaucoup, les vingt stations du « vita parcours » sont un chemin de croix. Mais cela ne fait rien, il faut aller jusqu'au bout. Et on arrive si bien au bout que les défenseurs de l'opération « trimm dich » cherthent à le freiner décemèré. chent à la freiner désespére-ment. Dans les salles d'attente, certains médecins ont affiché certains médecins ont affiché d'urgence les « dix règles pour un trimmen effectué a ve c sagesse ». Trop tard : on les lit quand on a déjà besoin du médecin. Les journaux rapportent que les orthopédistes des villes ont plus à faire que leurs collègues des stations de sports d'hiver, et one les agrances de d'hiver, et que les agences de pompes funèbres font d'excellentes affaires, notamment celles qui sont chargées de rapatrier des personnes qui se sont exces-sivement « équilibrées » au cours de leurs vacances. Bien que le ministre de l'intérieur de Rhéministre de l'interieur de Kile-nanie-Westphalie continue à conseiller aux médecins « pres-crivez des balles pluiôt que des pluies », parmi les médecins, un proverbe arabe est devenu populaire : « Ce qu'on peut rap-porter de mieux d'un voyage. c'est sa peau. » TITO SANSA.



### ENTRETIEN

# « Je ne souhaite pas une Europe passive »

nous déclare Mme Margaret Thatcher, chef du parti conservateur britannique

USQU'ALORS, Mme Thatcher, chef de l'opposition en Grande-Bretagne, n'avait pas dit grand-chose à propos

Dans cette interview, la première sur ce sujet, elle expose ses vues à long terme, défendant fermement l'idéal européen, tout en faisant certaines réserves sur la façon dont il est appliqué concrètement.

Selon elle, le - talent - européen se doit avant tout d'être pratique. Et elle donne cet exemple : bien que les Tibétains aient inventé le moulin à prières, ce sont les ingénieurs européens qui ont mis au point la turbine. je pense qu'il est essentiel que nous conservions notre potentiel militaire aux côtés de nos alliés de l'OTAN. Le Communauté

européenne est une puissance civile par la simple vertu de ses capacités commerciales et finan-

capacités commerciales et inan-cières. C'est la plus grande puis-sance commerciale du monde, et elle tend de plus en plus à négo-cier comme une entité. Ce qui nous a manqué jusqu'ici, c'est la volonte d'utiliser cette capa-cité de négociation communau-

taire pour faire avancer nos objectifs de politique étrangère. Il y a nombre de conflits, dans

le monde, que nous avons in-térêt à voir régler et dans les-

quels nous ne sommes pourtant pas intervenus. Prenez l'exemple de Chypre. La C.E.E. a des accords avec la Grèce, la Tur-

quie et Chypre. La Grèce négocie actuellement son entrée dans la Communauté. Ce ne serait sûre-

ment pas hors de notre portée de rechercher, aux côtés de la nouvelle administration améri-

caine, une réponse à ce problème. Les dangers de laisser le conflit pourrir sont évidents.

pourrir sont évidents.

» J'aimerais aussi que no us ayons une politique beaucoup plus concertée à l'égard de l'Union soviétique et de l'Europe de l'Est. Nous ne devrions pas tolèrer que l'Union soviétique « joue » un pays de la C.E.E. contre un autre, par exemple en matière de crédits financiers.

LA CONCEPTION

LA CONSTRUCTION.

LES MACHINES ET LES HOMMES

La formule DIAG «clé en main + X»

DIAG est un puissant groupe allemand de constructeurs

de machines. Toutefois, la production de machines -

concentrée sur les machines - outils travaillant par

enlèvement de copeaux - ne représente qu'une

Nous nous consacrons également à la réalisation

Au fil des ans, DIAG a réalisé dans le monde entier

des usines destinés à la fabrication de produits très

divers: machines-outils, tracteurs, produits céramiques,

bicyclettes, engrais chimiques, materiaux de construction

et appareils électriques, pour ne citer que quelques exem-

ples. Nous nous sommes trouves confrontés à bon nombre de problèmes; notre apprentissage a été dur, mais il a porté ses

fruits. C'est ainsi que nous en avons tiré une lecon essentielle: pour industrialiser, il ne suffit pas d'installer des machines entre

Nous estimons que chaque implantation industrielle constitue un cas spécial, pose un problème particulier. Nous parlons en

connaissance de cause puisqu'il nous appartient également de gérer nos propres usines. Ce problème specifique, ce «facteur X» est une variable propre à chaque pays. Aussi la réalisation d'im-

plantations industrielles telle que nous la pratiquons ne trouve-t-

Adaptation, au cours de la réalisation, à l'évolution permanente

Le «facteur X» constitue un pas en avant: de la réalisation de l'usine «clé en main» à celle de l'usine «produit en main» fonc-nonnant à pleine cadence avec une main-d'œuvre exclusivement

C'est ainsi que DIAG conçoit l'industrialisation dynamique.

Formation professionnelle de la main-d'œuvre locale néces-

Conception industrielle en fonction des possibilités et des

elle pas son aboutissement dans l'usine clé en main.

d'implantations industrielles, nous construisons

Clé en main: une formule satisfaisante?

quatre murs et de remettre les clés au client.

La formule DIAG: «Clé en main + X»

saire au fonctionnement des implantations.

DEUTSCHE INDUSTRIEANLAGEN GmbH Industrialisation Dynamique

2000年6月1日 1000年11日 1

partie de nos activités.

des usines complètes.

Notre apport essentiel:

exigences locales.

de la technologie.

La Grande-Bretaane va présider le conseil des mi-nistres des Neuf pendant les six premiers mois de 1977. Quel devrait, à votre avis, être son but?

— Notre but principal devrait être de redonner à la Commu-nauté le sens de ses finalités. Nous avons tous l'impression que cela a manqué, ces temps der-niers. Les hésitations de mon mers. Les nestrations de mon pays n'y sont pas étrangères. Il est d'une importance vitale que le président Carter et sa nouvelle équipe sentent que la Communauté est un partenaire valable pour les Etats - Unis et peut les aider à promouvoir la prospérité et la sécurité dans le monde. Tel doit être le véritable but de la Communauté, qu'on songe au dialogue Nord-Sud ou à la conférence de Belgrade sur les résultats des accords d'Hel-sinki. Notre devoir est de rendre à l'Europe sa place dans le

— Pensez - vous que la Grande-Bretagne de vrait prendre des initiatives dans certains domaines?

-- Je souhaiterals que la Grande-Bretagne prenne l'ini-tiative d'une concertation communautaire en mațière de politique étrangère. La Communauté n'est pas une puissance mili-taire et, comme vous le savez.

DIAG concoit l'implantation

DIAG forme les hommes

» L'organe de cette concer-tation diplomatique est évidem-ment le conseil des ministres. Je n'ai pas encore arrêté mon opinion sur le point de savoir s'il doit être doté d'un serréta-riat séparé. Je ne crois pas à la nécessité de créer de nouveaux instruments administratifs pour le principe. La politique étrangère, en tant que telle, va au-delà des traités, mais il est clair que les ministres des affaires étrangères des différents pays de la C.E.E. devront travailler en etroite collaboration avec la Commission européenne. Car ce sera souvent sur la puissance négociatrice de la commission qu'ils devront compter.

### Mieux yaut la coopération qu'une mauvaise intégration

— Certaines personnes ju-gent que l'entrée de la Grande-Bretagne dans la Communauté a été plutôt préjudiciable. Que pensez-vous des effets qu'elle a eus

jusqu'ici? Il y a eu évidemment un certain sentiment d'échec depuis certain sentiment d'ecrec depuis l'extraordinaire campagne d'u référendum. C'était sans doute inévitable. Il y a peut-être eu des gens pour croire que l'Europe nous sauverait de nos faiblesses. Je ne l'ai personnellement jamais cru. L'Europe nous donne certaines possibilités. C'est à nous d'en profiter. Si vous regardes notre bilan éconoregardez notre bilan écono-mique, vous constaterez que l'entrée dans la C.E.E. nous a coûté beaucoup plus cher que prévu. C'est en partie en raison de l'afflux de prêts et de sub-ventions des divers fonds com-munautaires. Il faut y compter l'extravagante situation actuelle, qui fait soutenir nos prix ali-mentaires de détail par la Communauté au rythme de 1 mil-lion 500 000 livres par jour...

» Mais je n'ai jamais cru qu'il serait possible de faire un bilan de l'entrée de la Grande-Bre-tagne dans le Marché commun au bout de trois ans. Il faudra beaucoup plus de temps que cela

pour que les possibilités de la C.E.E. se révèlent pleinement et aussi pour que l'habitude de travailler ensemble s'enracine.

Etes-vous en faveur d'une Europe jédérée? Et, stion, quelle sorte de communauté souhaitez-vous pour les années 80 ?

— Je m'aperçois que chaque pays que je visite a une conception d'ifférente du mot «fédération». Le terme luimème est assez ambigu. Je n'espère pas voir, de mon vivant, un gouvernement européen cen-tralisé responsable devant un Parlement européen, chaque pays ne conservant que les pou-voirs que possède, par exem-ple, chaque Etat des États-Unis. Je crois que nous devrions en rester pour l'instant à un sys-tème de nations assoclées, ayant chacune le droit de protéger ses intérêts vitaux, mais s'habituant à travailler au coude à coude.

» La prochaîne génération vou-dra peut-être une intégration plus complète. Elle s'impatientera peut-être des négociations et des compromis inévitables dans une communauté de na-tions associés. Mais je ne crois pas qu'il serve à grand-chose de faire des plans pour la prochaîne

de DIAG

l'aéroport de Berlin-Tegel

Si vous désirez

en savoir plus sur le know-how, la palette de prestations et

les réalisations de DIAG, demandez

notre brochure: «DIAG – Industriali-

sation Dynamique». Notre adresse:

Deutsche Industrieanlagen GmbH

15.01

1000 Berlin 48

Allemagne

DIAG

génération. Notre but, dans le cadre des réalités politiques actuelles, est de réussir cette association.

 On a suggéré que la Grande-Brelagne n'est pas en état de jeter tout son poids dans la balance composité dans la balance communaulaire, et qu'il devrait y avoir une CEE. « à deur vitesses », notamment pour la politique monétaire. Esti-mez-rous que ce point de vue est justifié?

— Je me méfie de la théo-rie des « deux vitesses », même si les plus lents conti-nuent à avoir les mêmes droits que les autres dans les décisions communautaires. Si la Communauté doit être autre chose qu'un simple mot, elle doit pren-dre ses- décisions de concert.

Sinon, il y a un réel danger que le fossé se creuse entre les pays les plus dynamiques et les autres.

» C'est particulièrement vrai en matière économique et moné-taire. Nous autres Britanniques, avec nos amis italiens, devons faire un effort énergique et spectaculaire pour résoudre nos difficultés économique, de manière à rattraper nos autres partenaires.

» La Communauté peut nous aider, mais, en dernier ressort, l'effort doit venir de nous, si les économies de la Communauté doivent arriver à converger plutôt qu'à diverger. Une fois que nous aurons fait cet effort et commencé à en voir les résulliorer la coopération monétaire.

monter tout un passé historique, et le terme même de « conser-vateur » constitue un obstacle

### Court terme contre long terme

Croyez-vous légitime que la Grande-Bretagne profite de la politique agricole de la Communauté autant qu'elle le fait après l'avoir tant critiquée?

- J'admets que la situation actuelle, qui fait que nous rece-vons des subventions considé-rabies de la C.E.E., n'est pas réaliste. C'est aussi assez déprimant pour nos agriculteurs, qui espéraient que l'entrée de la Grande-Bretagne dans la Communauté se traduirait par une expansion, mais qui s'aper-coivent que l'attitude du gou-vernement britannique sur la livre verte empeche cette expan-

 Je souhaite qu'on fasse plus d'efforts pour définir la poli-tique agricole communautaire à long terme qu'on nous a si souvent promise. Mais on re-vient sans cesse aux objectifs à court terme. Actuellement, la Communauté fixe les prix agricoles à un assez haut niveau pour protéger les petits exploitants. Cela signifie que l'exploi-tant bien organise peut gagner enormèment d'argent. Sauf, s'il en est empéché, comme en Grande-Bretagne, par les arran-gements monétaires. Il faut que les programmes destinés à décourager les petits exploitants inefficaces se développent, pour que nous puissions avoir des prix agricoles assurant un ni-veau de vie raisonnable aux agriculteurs sans être intolé-rables pour les consommateurs

Quelle devrait être, à votre avis, la politique du groupe conservateur-chrétien democrate au Parlement eu-

ropeen? Nous travaillons sérieusement à mettre sur pied un pro-gramme de base commun aux

partis proches les uns des autres. Mais nous avons à sur-

quand on le traduit de l'anglais.
Je pense qu'il est capital que
pour la première fois, le parti
conservateur noue des liens
effectifs avec des partis proches de lui, non seulement au sein de la Communauté, mais aussi en Espagne et au Portugal. Je suis persuadée que nous pour-rions arriver à un accord dans un vaste domaine, par exemple sur la concertation diplomatique que nous venons d'évoquer. Mais, bien évidemment, ce que nous avons surtout en commun est notre foi dans l'importance de la liberté individuelle, dans celle d'un haut niveau de l'ins-truction et de la vie publique basées sur notre philosophie chrétienne et finalement dans l'importance de l'Europe en tant que force vitale et constructive du monde moderne. Nous avons précisé ces thèmes dans le chapitre de notre rapport, « The right approach » (1), consacre à notre philosophie. Nous tra-vaillons maintenant sérieusement à appliquer ces thèmes à une politique européenne que nous discuterons avec nos amis pour préparer les élections directes au Parlement européen.

- Que pensez-vous des relations de la Communauté européenne avec les Etats-Unis ? Souhaitez - vous qu'elles changent?

— Il y a eu de violentes dis-cussions dans le passé, l'urtout sur les questions commerciales, ce qui est inévitable, périodiquement, puisqu'il s'agit de conflits d'intérêts. Mais ce qui est essentiel c'est que les Etats-Unis comprennent que la Communauté est d'accord avec leurs objectifs de base et est assez forte et assez unie pour les ai-der à les atteindre. En 1977, nous devrons rétablir la confiance que les Etats-Unis ont en nous.

# Coopération france-britannique

pour la défense

- Pensez-vous qu'il y ait des possibilités de dévelop-per la coopération entre la Grande - Bretagne et la France en matière de dé-jense, comme M. Heath le préconisait?

- Oul II y a certainement matière à renforcer cette coopération, comme le montrent les nombreux projets que nous avons en commun. Dans quelle mesure cette cooperation est-elle possible, par exemple en matière nucléaire? Cela dépen-dra évidemment du degre de concertation diplomatique auquel nous parviendrons.

Vos points de rue sur l'Europe sont, en jait, très peu connus du grand pu-blic. Quelle « européenne » ètes-vous vous-mêmes ?

— Il y a des années que je crois fermement à l'idéal européen. Je crains parfois que cette grande idée ne se dilue dans les multiples discussions sur les règlements et les directives communautaires. Je suis heureuse que, ces derniers mois, la commission paraisse avoir réalisé le danger.

a Chacun a sa façon d'exprimer ce que l'Europe représente. Pour mot, je vois l'Europe d'aujourd'hui, sur son fond d'histoire, comme une source d'idées et d'inventions qui ne pourront venir à maturité que par la volonté des Européens eux-mêmes. D'autres civilisations ont fait des inventions scientifiques, mais elles n'ont pas su les appliquer. La spécificité de l'Europe, depuis la Renaissance, est qu'elle a su appliquer ses inventions et ses idées dans le monde, pour le plus grand bénéfice de l'humanité.

> Nous sommes arrivés à une époque où chaque pays ne peut plus agir individuellement. Nous sommes condamnés à nous unir, sommes condamnés à nous unir, à parler et à agir ensemble, si nous voulons poursulvre notre tâche traditionnelle. C'est pour-quoi je ne souhaite pas une Eu-rope passive, qui se contente de réagir aux menaces extérieures. Je souhaite une Europe bien

vivante et pleine d'énergie, capable de montrer comment des sociétés libres et pluralistes peuvent résoudre les problèmes qui se posent au monde mo-derne. »

DAVID SPANIER. Manifeste du parti conser-vateur présenté au dernier congrés annuel.

# Les cours par correspondance, les cours orans. Conférences et sessions de formation à PARIS de l' ÉCOLE DE

**PSYCHO-GRAPHOLOGIE** ORGANISME PRIVE D'ENSEIGNEMENT A DISTÂNCE FONDE EN 1953 régi par la loi do 12-7-157)

vous parmettent de découvrir sciences homaines et la graphei ou de vous y parfectionner Prépar. à la profession de graphalogue inscriptions reçues toute l'année Frais d'études comptabilisables de dépenses formation permanents

Decimentation gratulte
L.-M. CHAMBLY

12, villa Saint - Pierre,
9420 CHARENTON
Tél.: 368-72-01 Analyses et sélections par professeurs

# FORMATION CONTINUE

du 21 au 25/2/77

≡RdM ■ Droit de la const ■ Béton armé ■ VRD

■ Const. métal.

**?** 329,21,99

Métré BAEL ■ Comptabilité

# THE CASE OF ME SEC.

filomme

lighter that filters

亚水明红红

建型 多长子

**E** : ...

∌(<u>%</u>\_0 →

12 :::

`@ <u>.</u>~.

12 JE2.

LISEZ

I Monde des Philatélistes

A RE IN SAZO, IS ISSUED.

and the second section.

公元人 1915 五萬 1965年 新 COLUMN TO SERVER AND INCIDENCE AND you wrong a manager to the state of many or the state of the state · Francisco de de Militario de La Compansión de La Compan

e view de la companya de la companya

Topleton by The

\* \* \* \* \* \* \* \* \*

Service Single 70 THE STATE OF THE PARTY OF TH

AL PROPERTY OF

ALADAM DE TRANSPORTE

Marie Co. Live by Marie Spirit Spirit Spirit

THE SHALL BE THE STATE OF

gar in armen a Factor In the

page of the see see a seek the seeking

A CONTRACT SPECIES

THE COURSE PROPERTY AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE PA THE PARTY OF THE P Services at parties that

### TRIBLINE

LINES E LANGER

-- 以 的 學學 學過過 過 promitted to the Marin the Color TARREST OF A PERSON OF A

MÉTÉOROLOGI



France entry to be \$3 w de beings :
France entry to benefit & desired:

2 house et le manife & desired

24 houses

The service and the service an

Visites, conferences

MARDI 4 JANVIER Chief heren

### sema contro long terma

theo-gen p. decidents decidents decidents decidents decidents decidents

menter tout in passe home et le terme même de 4 me vateur : consiliue in oid quand on le l'odvir de la pense cu'. est capal. ine que profite tils de detent favor mation. TE TOUR Marchaelle (Marchaelle (Marcha CLDL..-ne plus a trai-reard s Base Service chreitenne Fizipomanie que force

TA A product out pure de mi mant com market. & Police process #\$2.25 800 A THE TAX Pages. House districted to person pro-Fâtrali Mil Det La Sénit de ವಿಶಾಜ ಮಾಡಿಕ 20. 22.2 - Trans. mateurs.

STATE OF STA Mary 1994 Contract gue, 22 contine 124 5 er no-2 P37 affen france-britannique

paar la défense I S III 40 44 建建 人 調整をよう

\*\*\*\*

ÉDOLE DE MA TO PSYCHO-GRAPHOLES PETERSON TO THE PETERSON TO TH \*\*\*\* 100



autres.

• C'est particulierement :
en matière économique et le laire Nous autres Briance de la laire Nous autres Briance de laire un effort énergique de la laire un effort économique de la laire de laire de la laire de la

mes, bonne année Juan Carlos... Du côlé d'Antenne 2, l'année nouvelle aura bien commencé en tout cas. Et l'enquête à laquelle

s'est livré dimanche Georges Arnaud sur la secte Moon, si elle manque un peu de sérieux, n'ast certes pas dépourvue d'intéret. De sérieux parce qu'il accuse sans preuves. Quand it attirme. de laçon péremptoire, que le révérend père a fait de la prison — c'est un exemple entre dix, entre cent - pour une affaire de mœurs pendant la guerre de Corée, sur quoi s'appule-t-il? Sur quels témolgnages, quels documents? Quand pour finir !! le traite de gangster et de para-noïaque, cele part peut-être d'un

Il fallait entendre le soir de

la saint Sylvestre un Roger

Gicquel décidément ivre de lui-

même edresser ses væux eux

reres vedettes de l'actualité --

il y en a de moins en moins -

Jugées dignes de le remplacer

plus de trente secondes à

l'écran. Bonne année à M. Gis-

cerd d'Estaing, bonne année à

M. Starckmann, - allez, oul -, bien qu'll soit marchand d'ar-

bon sentiment, mais cela paralt devancer dangereusement les résultats de l'investigation décidée ces jours-cl aux Etats-

Cher papa Moon

Que l'Association pour l'unification du christianisme mondial tasse le leu de la CJA, en témoignant d'un anticommunisme militant, seul ressort - ressort secret - de cette sinistre mystification, de cette gigantesque collecte de fonds, c'est possible, c'est vraisemblable. Rien capendant, surtout pas les décla-rations de ses responsables, ne permet de l'allirmer. En revanche, et c'est de loin le mellieur moment de l'émission, l'évident embarras des dirigeants de la Tongil à Sécul, l'une des quatre ou cinq entreprises (marbre, titane, électronique, gin-seng une racine, paraît-ii, aphrodisiaque — et, justement, métal-lurgie) auxquelles préside le Messie, Jeur silence gêné, leur relus d'autoriser la visite de ces usines de fusils à air comprimé. donnalent effectivement l'impression qu'on y fabriquait aussi des

Ce qui frappeit surtout c'était l'extrême douceur, la gentillesse, la naiveté des innombrables « bébés » qui ont trouvé, « cher papa, petite martan = en M. Moon et mademe, leurs «vrais parents». C'est cela le plus angolssant, le plus troublant. C'est le désarroi de ces enfants, c'est teur besoin d'être protégés, mobilisés, c'est cette tol, cette immense contlance, délournées avec un sens génial des affaires par qui a su en proliter. On aurait pu être tenté d'accuser les parents de fai-blesse, de défaillance, si une mère n'était venue nous rappeler, par sa compréhension, se dignité, è plus de modestie, d'inquiétude aussi. Ce ne sont pas les gourous qui manquent avjourd'hvi. Du Bangale à la Californie en passant par ta Dordogne, les communautés reli-gleuses à but plus ou moins lucratif se multiplient au rythme même des besoins. C'est tout simplement la loi de l'offre et

CLAUDE SARRAUTE.

# L'homme et les questions

Jean-Claude (ex-Bernard) Besret fascine toujours. Hier, it attirait les foules à Boquen, maquette d'une Eglise sans structures ; aujourd'hul, s'il accomplit un travail plus anonyma, au sein d'un = collectif » d'amis, sa visée s'est élergie, puisque l'utople, cette fois, est une société libre où spiritualité, politique et désirs s'articuleraient partaltament dans un « orgasme collectif » (le Monde daté du 14-15 novembre 1976).

« il est permis de rêver », disait Jean-Claude Besret lors de l'émission de FR3 « L'homme en question . Mais quand on

La justice sous Vichy

« SECTION SPÉCIALE »

AUX « DOSSIERS DE L'ÉCRAN »

Le film « Section spéciale »

de Costa-Gavras et de Jorge Sempran, fait l'objet des

« Dossiers de l'écran » du mardi 4 janvier sur Antenne 2.

• LES FAITS : Le 23 août 1941, à l'instigation de Pierre Pucheu, ministre de l'intérieur, le

lendemain.

reux » du pouvoir.

communiste), Mme Simone Rozes

(président du tribunal de grande instance de Paris) et M° Robert Descubes, avocat.

LISEZ

Le Monde

des Philatélistes

Edité par la S.A.R.L. le Monde.

PARIS-IX-

ret, directeur de la publication

1975

Gérants :

acques Sauvagest.

2 14 2 FM

rêve tout haut, et qu'on s'appelle Besret — une « vedette » qu'il le veuille ou non, - on ne peut empêcher les autres de s'y intéresser. « J'essale de me débarrasser de tous les carcans, dogmatiques, disciplinaires, sociaux, dit-ii. Or, ce qui m'an-goisse, c'est que l'écho de mes paroles me revient déformé, qu'on veut ériger en système ou en enseignement, ce qui, chez moi, n'est que recherche. -

- Playboy de la spiritualité - ? La tormule, employée par une des invitées à l'émission, est cruelle et injuste. L'introspection, permanente et publique chez

Jean-Claude Besret, est sincère et n'a rien de cabotin. Le seul reproche qu'on pulsse faire au débat télévisé, c'est que les vrales questions n'étaient pas posées, ou posées trop tard : que signifie l'absence du mot « foi » dans l'autoportrait brossé par Jean-Claude Besret ? Où en est-il de son itinéraire personnel? Comment arrive-t-il à concilier la libération des désirs avec un approfondissement solrituel ? L'homme en question. Si nous avons l'impression de mieux connaître l'homme, les questions demeurent.

ALAIN WOODROW.

### TRIBUNES ET DÉBATS

LUNDI 3 JANVIER

- M. Jean Mistler, secrétaire dispose de la tribune libre de FR 3, à 19 h. 40.

MARDI 4 JANVIER

 M. Jean Cazeneuve, présiperpétuel de l'Académie française, dent de TF1. est l'invité du 13-14 2 sur France-Inter.

dispose de la tribune libre de — Le parti des forces nouvelles s'exprime à la tribune libre de FB 3, à 19 h. 40.

### LUNDI 3 JANVIER

M. Raymond Barre, premier ministre, ministre de l'économie et des finances, explique la nouvelle politique des prix sur TF 1. à

Le premier ministre interviendre d'autre part sur FR 3, au début du journal de 22 h. 10.

CHAINE 1: TF 1

مكذا من الاصل

De 12 h. 15 à 20 h. 30. Programme ininter-rompu; à 15 h. 55. C'est un métier (la S.N.C.F.); à 19 h. 3. Feuilleton: La lune papa (premier épisode).

20 h. 30 (R.), La caméra du lundi : « Comment épouser un millionnaire », de J. Negulesco (1953), avec M. Monroe, B. Grable, L. Bacall, W. Powell.

A New-York, trois mannequins désorgentés s'installent ensemble dans un luxueux appartement et entreprennent de se faire de belles relations dans l'espoir de trouver des multonnaires à épouser. Marilyn, sensationnelle, en coquette myope.

22 h., Documentaire : Histoire d'un film ; 22 h. 55, Journal.

CHAINE 11: A 2

De 13 h. 35 à 20 h. 30. Programme ininter-rompu; à 15 h. (R.). Série: Les rues de San-Francisco.

20 h. 30, Jeu: La tête et les jambes: 21 h. 50,
Alain Decaux raconte : La bande à Bonnot ;
vers 22 h. 30. Journal.

### CHAINE III: FR 3

18 h. 45. Pour les jeunes : La chronique du mois : 19 h. 5. Emissions régionales : 19 h. 40, Tribune libre : M. Jean Mistier, secrétaire per-pétuel de l'Académie française : 20 h., Les jeux. 20 h. 30 (R.), Cinéma public : « l'Affaire Thomas Crown », de N. Jewison (1968). Avec St. McQueen, F. Dunaway, P. Burke, J. Weston.

Un riche homme d'affaires de Boston, qui s'ennuie, organise et résusit le cambriolage d'une banque. Une femme, détective privé de la compagnis d'assurances, cherahe à le séduire pour le démasquer. Un divertissement un peu laborieux.

### FRANCE-CULTURE

20 h., e Lili Motus » (R. Martin), avec H. Virtojeux, R. Villaume; 21 h. 4. L'autre scène ou les vivants et les dieux : L'Epiphanie; 22 h. 30, Entretiens avec le docteur C. Olievenstein, spécialiste du traitement des toxicomanes; 23 h., Musique; 23 h., 50, Poèsie.

### FRANCE-MUSIQUE

20 h., Petites formes; 20 h. 30, En direct du studio 105, concert de musique de chambre : « Variations sur un theme de Beethoven » (Saint-Saëns), « Six péteus de Microcosmos (Barrok), « Variations sur un theme de Pagaini » (Luto-slavski), avec ies pianistes Billiard et Azais; « Trio pour ciarinette, cor et basson » (Duvernois), avec G. Deplus, D. Bourgue, J.-P. Laroque; « Deuxième Quintette » (D. Milhaud), avec les violonistes J. Leber et G. Klam; « Transparence ! » (R. Depraz), par l'Octuor de Paris; 22 h. 30, Concert : Semaine internationale d'orque de Nuramberg 1976.

### MARDI 4 JANVIER

CHAINE !: TF 1

De 12 h. 15 à 20 h. 30, Programme ininterrompu. 20 h. 30. Téléfilm américain : « la Révolte des abeilles ».

Quand des abeilles rares rapportées d'Afrique modifient les rapports d'une famille américaine peu acqueillante.

21 h. 45 ( ). Des idées et des hommes : Albert Camus, de D. Huysman et M.-A. Malfray; 22 h. 40, Journal.

CHAINE II: A2

De 12 h. 25 à 20 h. 30, Programme ininterrompu; à 12 h. 25, Ski à Innshruck.
20 h. 30, Les dossiers de l'écran, Rim:
Section spéciale », de Costa-Gavras (1974).
Avec I. Seigner, M. Lonsdale, L. Garrani,
F. Maistre, R. Bertin, H. Serre, P. Dux.
L'histoire de la furidiction spéciale mise
en place en acôt 1941, par le gouvernement
de Vichy, pour faire condamner à mort des
prisonniers politiques, à la suite d'un attentat
de la Résistance contre un membre de
l'armée allemande d'accupation à Paris. Oinéma politique spectaculaire et efficace.
Vers 22 h. Débat : Les tribunaux d'exception

Vers 22 h., Débat : Les tribunaux d'exception sons le régime de Vichy : vers 23 h. 30, Journal. CHAINE III: FR 3

18 h. 45. Pour les jeunes : Beep-Beep et

19 h. 40. Tribune libre : Le parti des forces nouvelles : 20 h., Les jeux.

20 h. 30, Westerns, policiers, aventures : « le Secret de la planète des singes », de T. Post (1989). Avec J. Franciscus, Ch. Heston, L. Harrison, K. Hunter, D. Waston.

Chargé de retrouver Taylor et de le ramener sur la Terre, un estronoule américain se pose à son tour sur la planète des singes, à deux mille ans de notre époque et décourre le terfole secret de sa zone interdite. Pour les maquillages et les effets spéciaux, étonnants.

Vers 22 h., Journal.

### FRANCE-CULTURE

19 h. 55, Poésie; 20 h., Dialogues, par R. Pillaudin: L'art et les tommes, evec AMA. Maurico Rheims et René Huyghe; 21 h. 15, Musiques de notre temps; 22 h. 30, Entretiens avec C. Ollevenstein; 23 h., Musique; 23 h. 50, Poésie.

### FRANCE-MUSIQUE

21 h., Festival du Comminges..., récital de clavecin avec J.-P. Bossa : « La Forqueray » et « Médée » (Duphiy), « Sonates » (Cimarosa), « Prétude, fugue et allegro en si bémoi majeur » BWV 98 » (J.-S. Bach), « Sonates en ut majeur » (Scariatti), « Gronnal en ut majeur » (Purcell); 22 h. 30, D'une volx raurra... (Saeta espagnole, M. Makeba, Jeanne Lee, Archie Shepp. Chick Corea, P. Bley, Colette Magny, Allesandro Grandi, Peron fomme seule, Berio, Vareso); 3 h. 5, Musique électrique française... « Humour et surréalisme »; 1 h., Trève.

# **AUJOURD'HUI**

### MÉTÉOROLOGIE



PRÉVISIONS POUR LE 4-I-77 DÉBUT DE MATINÉE E.V

Experience and production problem ou neight of the state of the state

senechal, M. Jean-Pierre Michel (ancien secrétaire général du syndicat de la magistrature), Mr Yves-Frédéric Jaffré (ancien défenseur de Pierre Laval), M. Marcel Paul (ancien ministre, communité) Mre Simone Rozès

Imprimerie

du « Monde »

S, f, des Italiens

D, papis, 17e

# **IMOTS CROISÉS**

PROBLEME Nº 1852 x XI

embellissement ; Est sensible aux coups de pouce. Solution du problème nº 1651 Horizontalement

L Pourboire, — II. Ordures. —
III. Iso; Obl. — IV. Son; Colle.
— V. Ode; Hie. — VI. N.O.;
Mes; M.A. — VII. Routine. —
VIII. Mars; Vase. — IX. Ut;
Emets. — X. Léa; Tic. —
XI. Eté; Stači.

Verticalement

1. Poison; Mule. — 2. Or; Odorat. — 3. Udine; Or; Le. — 4. Rus; Musée. — 5. Brochet; Mas. — 6. O.E.; Oisive. — 7. Isolé; Natta. — 8. B.L.; Messie. — 9. Eliera; Cl. GUY BROUTY.

### HORIZONTALEMENT I. Obstacle à la reconnaissance

Grince quand on l'oblige à tour-ner. — II. Se complait dans les milieux corrompus; On 1'a dite éternelle. — III. Allègent exagé-rément. — IV. Travaux artistirément. — IV. Travaux artistiques; En activité. — V. Eveillent l'attention de méprisables chasseurs; Bienheureux. — VI. Vers latin; Possessif; Homme d'Amèrique. — VII. Apparue; En Espagne. — VIII. Vraiment plus raisonnables. — IX. Les petites filles en ont parfois piein le dos. — X. Pour César, c'était un risque; Terme musical. — XI. Non récupérables.

### VERTICALEMENT

1. Affection du sang; Contient une forte proportion de gros sel; Prendre avec force (épelé). — 2. Chair à pâté (pluriel); Pronom. — 2. Avec elle, mastiquer de vient en tun véritable supplice; S'enfoncer dans un épals maquis. — 4. A fuir! (fussent-elles petites); En Roumanie. — 5. Sur la Saale; Divinité. — 6. Dans la Drôme; Familière à certains Normands. — 7. Ancienne bouffée d'encens; Localité de France. — 8. Désigne un prélat; A respecter!. — 9. Concourant à un

• Une erreur s'est gissée dans l'énoncé du problème nº 1638. Pour le mot «Eleis», la défini-tion qui convenait était « pal-miers», en lieu et place de « vernis». Nous prions nos lec-teurs de bien vouloir nous excuser de se l'aprère.

# Le Monde

Service des Abonnements 5, rue des Italiens 75427 PARIS - CEDEX 09 C.C.P. 4207-23

ABONNEMENTS 3 mols 6 mols 9 mols 12 mols

FRANCE - D.O.M. - T.O.M. 98 F 175 F 252 F 338 F TOUS PAYS ETRANGERS PAR VOIE NORMALE 188 F 355 F 523 F 690 F

### ETRANGER (par messageries)

I.—RELGIQUE - LUXEMBOURG PAYS-BAS - SUISSE 125 P 236 F 335 F 440 F

IL — TUNISIE 163 p 305 p 448 p 590 p Par voie aérienne Tarif sur demande.

Les abonnés qui paient par chèque postal (trois volets) vou-dront bien joindre ce chèque à leur demande.

Changements d'adresse nitife ou provigires (deux semaines ou plus): nos etonnés sont invités à formuler leur demande une semaine su moine avant leur départ. Joindre la dernière bande d'envoi à toute correspondance.

Veuities avoir l'obligeance de rédiger tous les nome propres en capitales d'imprimerie,

483

LOPPIOIEL DC LA PHILATELIS Reproduction interdite de tous arti-cles, sauf accord avec l'administration. Commission paritaire des journaux et publications : nº 57437.

TESES.
THEATRE DE BOULOGNE BILLANCOURT: 603.60.44
DIRECTION: JEAN-PIERRE GRENIER

Les 4.5.6.7.8 Janvier à 20h 30 et le 9 Janv. à 15h.30

LA PUTAIN RESPECTUEUSE et **HUIS CLOS** *de J.P. SARTRE* 

la grande rentrée

LOLYMPIA

**VOTRE TABLE** 

DINERS

P.M.R. . Prix moyen du repas. - J. h.; ouvert jusqua ... b.

Anciennement 6, rue du Helder, 9° Jusq. 22 h. 30. Cuisine Japonaise. Tempura - Soukiyaki - Soushi - Sashimi Dans un cadre typiqua.

Dans un décor marin luxueux, confortable, Monique VILLARET Fous présente Carte de Grande Classe Vin CHATEAU CANTEGRILL à partir de 50 F.

Culaine authentique chinoise, cadre agréable. Crevettes phénix. Poulet au citron. Bœur à l'impérial Ravioli pékinois

J. 10 h. - Cuisine périgourdine - Menu 69 P 1/2 vin de pays + café + alcool de prune, avec foie gras, cassoulet ou confit - SA CARTE

Spécialités Lorraines MENU gastronomique à 32 F Vin et service compris Grillades au feu de bois Salons de 10. à 100 couverts

Ecrevisses flambées Laugouste grillée Poulette mousserons Canard cidré Pausseris maison Sancerre Roland Salmon Bourgogne Michèl Malard Cuisine Michel Moisan Souper aux chandelles, 50 a 90 F

Déjeuner-Diner d'affaires jusqu'à 2 h. Terrine de canard maison. Pavé au roquefort Fliet de sanglier grand Veneur. P.M. 70 P.

.Ambiance musicale - Orchestre

OSAKA 250-66-01 163, rue Saint-Honoré, 1°°, T.Ljrs

AU DRAGON IMPERIAL 227-70-37 181, Pg-Saint-Honoré, 8\*. Ts les Jrs

LE BOCK LORRAIN 208-17-28 27, bd Mageota, 10° et 203-23-44

LES VIEUX METIERS 888-90-03 • 12. bd Auguste-Blanqui, 13. P/lun

AU PETIT MARGUERY 331-58-59 9, bd de Port-Royal, 13\* 7./mar

734-90-56

522-23-62 P./dim.

CANTEGRILL 73, avenue de Suffren, 7\*

rue de Vienne. 8º

LE SABLADAIS

Du 4 au 26 Janvier

STATE WATCHESTER

Exposition

[ur collection d'

ACTION A ST MAKE

THE TAXABLE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PROPE

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH 11 - 100 1000 日本計畫學 編 編 經濟 THE STANDARD OF THE STANDARD O

tele at them they are

Man or characture pas in pre-

ave mos

THEN SUR THEFT

n and Continue.

MERCREDI-

MERCREDI -

ANA Vous a bouleverse

CRIA CUERVOS

dans

en 1977

ANA

Yous fascinera dans

EL ESPIRITU

DE LA COLIAENA

STOADWAY MELODY OF 1940 .

ingrat du « musical »

SCHOENBERG 3° quatuor DUTILLEUX ainsi la nuit \*\* par le quatuor PARRENIN . LENOT océan captif \*\*

KELEMEN ies mots !!! \*\* direction : Jacques MERCIER

Prix des places de 13 à 25 F

# Comédie Française

Mardi 4, à 20 h. 30 représentation exceptionnelle de LE VERRE D'EAU

de SCRIBE mise en scéne de

Raymond ROULEAU Renseignements et location Salle Richelleu, 296-10-20 tous les jours de 11 h. à 18 h

# SPECTACLES

# théâtres

Les salles ouvertes

Dannou, 21 h. : le Portrait de Dorian Cray.
Fontaine, 20 h. 45 : Moi j'aime las bêtes.
Nouveautés, 21 h. : Nina.
Plaisance, 20 h. 45 : la Reine de la puti. nuit. Théatre du Manitout, 18 h. : Vitro-magie ; 20 h. 30 : le Souffie.

Les cafés-théâtres

Au Bec fin. 21 h.: la Collection; 22 h. 15: Nadine Mons; 23 h. 30: Aristide Bruant.

Lundi 3 janvier

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES : 704.70.20 (lignes groupées) et 727.42.34 (de 11 heures à 21 heures

sauf les dimanches et jours féries)

22 h. 45 : la Frappe. — II, 20 h. 30 ; Nous chantons, ne vous déplaise ; 22 h. 15 : Deux Suisses au-dessus de tout soupenn. Cour des Miracies, 18 h. 30 : Eros-trate ; 20 h. 30 : les Jeannes ; 22 h. : la Flemme.

Dix-Heures, 20 h. 15 : La démocratie est avancée. Fer-à-Cheval, 22 h.: Tramille, Pavail, Fatrie. Le Petit Casino, 21 h. 15 : Partez du

pled gauche; 22 h. 30 : J.-C. Mon-Théâtre du Marais, 22 h. 30 : Jeanne d'Arc et ses copines.

Les théâtres de banlieue Vincennes, Théâtre Daniel-Sorano 21 h. : la Cantatrice chauve.

Maison de la radio. 20 h. 30 : l'Octuor de Paris et le duo de plano Billard-Azais (Saint-Saëns, Bartok, Debussy, Lutoslawski, Duvernois, Milhaud, Depraz).

Les chansonniers

Cavezu de la République, 21 h.; R.P.R. ou Le nouveau-né a une grande barbe. Dix-Heures, 22 h. 15 : Tu crois que c'est mieux ailleurs?

# cinémas ·

Les films marqués (\*) sont inter-dits aux meins de treize ans; (\*\*) aux meins de dix-huit ans.

Les exclusivités

L'AFFICHE ROUGE (Fr.) : Quin-tette, 5° (033-35-00) : 14-Juillet-Bastille, 11° (357-90-81). AFFREUX, SALES ET MECHANTS AFFREUX. SALES ET MECHANTS (1t.), vo.: Saint-Germain-Euchette, 5° (633-87-59); Styx. 5° (633-08-40); Gaumont-Colisée, 3° (359-29-46); Gaumont-Rive-Gaucha, 5° (548-26-36); Olympic - Entrapôt, 14° (532-67-42); vi.: Saint-Lazare-Pasquier. 8° (387-35-43); Lumièrea, 5° (770-34-64); Nationa, 12° (343-04-67); P.L.M.-Saint-Jacques, 14° (389-68-42).

(383-06-12).

L'AGE DF CRISTAL (A.). v.o. :
Cluny-Ecoles, 5\* (033-20-12): Elysées-Cinéma, 8\* (225-37-90); v.f. :
Rez. 2\* (236-83-33): Botonda, 6\*
(633-08-22): Helder, 9\* (770-11-2\*);
U.G.C.-Gobellna, 13\* (331-06-19);
Mistral, 14\* (539-52-43).

Mistral, 14 (539-52-43).

L'AHLE OU LA CUISSE (Fr.): A.B.C., 2° (223-55-54; Cluny-Palace 5° (033-07-76); Mercury, 8° (225-75-90): Monte-Carlo, 8° (225-75-90): Monte-Carlo, 8° (225-75-90): Monte-Carlo, 8° (225-75-90): Monte-Carlo, 10° (343-19-29); Fauvette, 13° (331-58-85); Monte-parnasse-Pathé, 14° (326-85-13); Gaumont-Convention, 15° (822-37-41).

MENILANCES TOUS PERGUSS.

37-41).

abibulances Tous Risques (A.),
v.o.: U.G.C.-Odéon, 6\* (323-71-06);
Blarritz, 8\* (723-68-22); Studio
Esspaii, 14\* (326-38-98); v.f.: Omnia. 2\* (223-39-36); CinémondsOpéra, 9\* (770-01-90); ParamountGalaxia, 13\* (580-18-03); Murat,
16\* (288-99-75); Secrétan, 19\*
(206-71-33).

(206-71-33).

ASATON'S MUSIC SHOW (A.), v.o.: Vidéostone, 6° (325-60-34).

LA BANANE NOIRE (Iar.), v.o.: Le Seine 5° (325-85-99).

HAROCCO (Fr. (°) Rex. 2° (236-83-93); Quintette, 5° (032-35-40); Publicis-Saint-Germain, 6° (225-72-80); Blarritz, 8° (722-68-23); Publicis-Champs-Elysées, 8° (720-6-23); Paramount-Opéra, 9° (673-34-37); Paramount-Galaxie, 13° (580-18-03); Paramount-Montparnasse, 14° (326-23-17); Paramount-montparnasse, 14° (326-23-17); Paramountnasse, 14° (328-23-17); Paramount-Oriéana, 14° (540-45-91); Bienve-nuë-Montparnasse, 15° (544-25-62); Paramount-Maillot, 17° (758-24-24). PARRHOUNIT-MARIJOS. 17 (130-23-04).
BARRY LYNDON (Angl., v.o.):
Hautefeuille. & (633-78-38), Gaumont Champs-Elysen. & (35904-67); V.E.: Impérial. 2 (24272-52). Gaumont-Sud. 14 (3311-14)

LE BERCEAU DE CRISTAL (Fr.) : Le Marais, 4º (278-47-88).

Le Marais, 4\* (278-47-88).

CASANOVA, UN ADOLESCENT A VENISE (IL. v.o.) Paramount-Marivaux, 2\* (742-83-90). Hautofauille 6\* (833-79-38), 14-Juillet-Parnasse, 6\* (226-58-90), Rlysées-Lincoln. 8\* (359-38-14), 14-Juillet-Bastille, 11\* (357-90-81). CHAC (Par. v.o.) : Studio Medicis, 5 (633-25-97). LE CHASSEUR DE CHEZ MAXIM'S

5 (63-25-97).

LE CHASSEUR DE CHEZ MAXIM'S (Pr.) Cluny-Palace, \$' (033-07-76), Bosquet. 7° (551-44-11), Gaumont-Madeisne, 8° (073-56-03). Balzac, 8° (359-52-70). Paria. 8° (359-53-89), Maxéville. 9° (770-12-86). Athena, 12° (343-07-48). Gaumont-Convention, 15° (828-42-27). Clichy-Pathé, 18° (522-37-41)

LE COUP DE GRACE (All., v.o.): Bonaparte. 6° (326-12-12). Blarriz. 9° (723-69-23).

CRIA CUERVOS (ESp., v.o.): Blarriz. 9° (723-69-23).

CRIA CUERVOS (ESp., v.o.): Studio de la Barpa. 5° (033-34-83); V.G.C.

Marbeud. 8° (225-47-19); V.I.: 14-Juliet.-Parnass. 6° (328-38-00).

LA DERNIERE FOLIE (A., v.o.): Studio de la Barpa. 5° (033-34-83); V.f. Impérial. 2° (742-72-32). Calypso, 17° (754-10-58).

DERSOU OUZALA (Sov., v.o.): Studio Alpha. 5° (833-39-47), Arlequin, 8° (348-62-25). Paramount-Elysées, 8° (339-48-34).

EDVARD MUNCR, LA DANSE DE LA VIE (A., v.o.): Racine. 6° (633-43-1).

L'EMPIRE DES SENS (Jap., v.o.)

(\*\*): Saint-André-des-Arts. 6° (328-48-18); V.I.: Bairac. 3° (359-52-70).

FACE A FACE (Suéd., v.o.) : Saint-Michel, 5\* (328-79-17). LE GRAPHIQUE DE BOSCOP (Fr.) : Noctambules, 5\* (633-42-34).

Clympic-kntrepot. 14" (542-57-42).

LE JOUET (Pr.): Quintetta, 5" (933-35-40); Montparnass 83, 6" (934-14-27); Marignan, 8" (359-35-25); Français, 8" (770-33-88); Les Nations, 12" (333-04-67); Gaumont-Sud, 14" (331-51-16); Cambronna, 15" (724-42-98); Caravelle, 18" (367-50-70).

18° (387-50-70).

LE JOUR DE GLOIRS (Fr.):
Omnia, 2° (233-39-36); U.G.C.Odéon, 6° (325-71-08); Baizac, 8° (359-52-70); Ermitage, 8° (359-52-70); Ermitage, 8° (359-52-71); U.G.C.-Opéra, 9° (261-50-32); Liberté-Gare de Lyon, 12° (343-01-39); U.G.C.-Gobelina, 13° (331-06-19); Miramar, 14° (326-41-02); Miramar, 14° (539-52-43); Murat, 16° (388-975), Paramount-Maillot, 17° (758-24-24); Les Images, 18° (522-47-94); Secrètan, 19° (306-71-53).

EING-EONG (A., v.o.); Paramount-

tan. 19° (206-71-33).

EING-EONG (A., v.O.): Paramount-Odéon. 8° (325-58-83): Paramount-Elysées, 8° (359-48-34); V.f.: Paramount-Marivaux, 2° (742-83-90): Max-Linder, 9° (770-40-94); Paramount-Opéra, 9° (073-34-37); Paramount-Bastille, 12° (343-79-17); Paramount-Gobelins, 13° (707-12-28); Paramount-Galtid, 13° (328-99-34); Paramount-Galtid, 13° (328-99-34); Paramount-Galtid, 13° (328-99-34); Paramount-Galtid, 13° (328-99-34); Paramount-Galtid, 13° (328-18-03); Paramount-Goldans, 14° (362-81-17); Convention-Saint-Charles, 15° (577-09-70); Passy, 16° (288-62-34); Paramount-Maillot, 17° (738-24-24); Paramount-Montparte, 18° (368-34-25).

LES DOUZE TRAVAUX D'ASTERIX ES DOUZE TRAVAUX D'ASTERIX (Fr.): Marignan, 8° (358-92-82); Madeleina, 8° (973-58-03); Marè-ville, 9° (770-72-86); Fanvette, 13° (331-58-85); Montparnasse-Pathé, 14° (228-65-13). Cambronne, 15° (734-42-96); Gaumont-Gambetta, 20° (787-02-74).

MADO (Fr.) : Français, 9 (770-33-88) ; Gaumont-Sud, 14 (331-51-16).

LA MALEDICTION (A., v.f.) (\*): Bio-Opéra, 9° (742-82-84), Mont-parnasse 83, 6° (544-14-37); Coll-26e, 8° (339-29-46). Clichy-Pathé. 18° (522-37-Cl).

18° (522-87-61).

MARATBON SIAN (A., v.o.)
(\*\*) : Quartier-Letin, 5° (32684-55) : Dragon, 6° (548-54-74);
Elysées - Lincoin, 8° (339-88-14);
Concorde, 8° (339-92-84); Mayfair,
16° (525-27-06); v.i. impérial, 2°
(742-72-52); Gaumont-Richelleu, 2°
(233-56-70); Nations, 12° (34394-67); Fauvette, 13° (331-56-86);
Montiparnasse - Pathé, 14° (32865-13); Gaumont-Convention, 15°
(828-42-27); Clichy-Pathé, 18° (52237-41).

63-13; Gaumont-Convention, 154
(828-42-27); Clichy-Pathé, 184 (52237-41).

1960 (première partie) (It., v.o.)
(\*\*); Grands-Augustina, 6 (63322-13); v.f.; Templiera, 3 (27294-56); U.G.C.-Opéra, 9 (26150-32).

1960 (denzieme partie) (It., v.o.)
(\*\*); St-Germain-Studio, 5 (03342-72); Calypso, 17\* (734-10-68; v.f.; Templiera, 3 (273-94-56); U.G.C.-Opéra, 9 (261-50-32).

MOI, PIERRE RIVIERE, AYANT
EGORGE MA MERE, MA SŒUR ET
MON FRERE (Fr.); Studio Git16-Cœur, 6\* (235-86-42).

MONSIEUE ELEIN (Fr.); U.G.C.Opéra, 9\* (261-50-32).

MOUS NOUS SOMMES TANT AIMES
(IC., v.o.); Cinoche St-Germain, 6\* (633-10-62).

NOUS PARLONS, YOUS ECOUTEZ

NOUS NOUS SORIMAS TANK SIMAS

(It, v.a.): Cimoche St-Germain, 6
(653-10-82).

NOUS PARLONS, VOUS ECOUTEZ
(Fr.): Olympic, 14 (542-67-42).

LA PREMIERE FOIS (Fr.) (\*\*):
Gaumont-Théatre, 2\* (231-33-16):
St-Cermain Village, 5\* (633-67-59):
Montparnasse-53. 6\* (544-14-27):
Biarriez, 5\* (723-89-23): Mangran, 5\* (356-92-82): U.O.C.-Opéra, 9\* (251-50-33): Minural, 14\* (539-52-43): Cambronne, 15\* (734-42-96):
Cilichy-Pathé, 18\* (522-37-41): Caumont-Gambetta, 20\* (797-02-74).

EED (Can, vers. queb.): Studio St-Sévenin, 5\* (633-73-71).

SALO (It., v.o.) (\*\*): Studio Galande, 5\* (633-73-71).

SANTHALA. NAISSANCS (Fr.): Stadio Galande, 5\* (633-73-71).

SANTHALA. NAISSANCS (Fr.): St.
André-des-Arts, 6\* (336-48-18): A
12 h. et 13 h.

SARTEE PAR LUI-MEME (Fr.):
St-André-des-Arts, 6\* (326-48-18): Marais, 4\* (278-47-85).

SCANDALO (It., v.o.) (\*\*): Starritz, 8\* (722-69-23).

SCANDALO (It., v.o.) (\*\*): Starritz, 8\* (722-69-23): Faramount-Montparnasse.

14\* (428-22-17).

UN CADAVEE AU DESSERT (A., v.o.) Studio de ja Contrescarpe, 5\* (323-78-37): Faramount-Montparnasse.

14\* (428-22-17).

ENE FEMIME A SA FENETRE (Fr.)

Hautefeuille, 6\* (533-73-38). Montparnasse St. 6\* (534-14-27). France-ellysées, 8\* (723-71-11). Colisée, 8\* (339-29-46). Maraville, 9\* (770-72-86).

UN EFILLE UNIQUE (Fr.): Studio de 12 Exonia 17\* (330-18-93), après

72-86). Maxeville. 9° (770-72-86). UNE FILLE UNIQUE (Fr.) : Studio ds !'Etolle. 17° (390-19-93), après 18 h. UN ELEPHANT CA TROMPS ENOR-MEMENT (Pt.) : Paris, 8° (\$5953-99), Saint-Lazare-Pasquier, 8° (287-25-43), Maxéville, 9° (770-72-86), Saint-Ambroise, 12° (700-89-18), Gaumont-Sud, 12° (331-51-18), Athéna, 12° (347-07-48), Montparnasse-Pathé, 14° (32e-65-13), Ternes, 17° (330-10-41)

UN MARI, C'EST UN MARI (Fr.);
U.G.C.-Odéon, 6° (325-71-08), Normandie, 8° (358-41-18), Caméo, 9° (770-20-89), Liberté-Gare de Lyon, 12° (342-01-39), U.G.C. - Gobelins, 13° (331-06-19), Miramar, 14° (326-41-02), Mistral, 14° (359-52-43), Magic-Convention, 15° (828-20-84), Murat, 16° (288-99-73), Clichy-Pathé, 18° (522-37-41).

UN REVE PLUS LONG QUE LA NUIT (Fr.): la Clef. 5" (337-90-90). VicToire A Enterse (A., v.):
Studio-Jean-Cocteau, 5° (333-37-62),
Publicis-Matignon, 8° (359-31-97);
v.f.: Paramount-Marivaux, 2° (74238-80), Capri, 2° (588-11-99), Paramount-Galaxie, 13° (580-18-63),
Paramount-Montparnasse, 14° (32822-17), Convention - Saint - Charles,
15° (577-09-70), Paramount-Maillot,
17° (758-24-24), Moulin-Rouge, (60634-25)

LA VICTOIRE EN CHANTANT (Fr.) : le Seine, 5° (325-95-99) le Seina, 5° (325-95-98)
LE VOYAGE AU BOUT DU MONDE
(Fr.). Rex. 2° (236-33-33), ClunyEcoles, 5° (033-20-12), Ermitage, 8°
(339-15-71), U.G.C.-Marbenf. B°
(225-47-19), U.G.C.-Opéra, 9° (28150-32), Liberté-Care de Lyon, 12°
(243-01-58), Bienvenüe - Montpernasse, 14° (544-25-02). WINSTANLEY (Angl., v.o.) : Olym-pic-Entrepot, 14° (542-67-42).

Les grandes reprises

AUTANT EN EMPORTE LE VENT (A., v.-o-v.f.) : Ranelagh. 16º (288-64-44) LE BAL DES VAMPIRES (A., 7.0.): Luxembourg, 6° (633-97-77); v.f.: Haussmann, 8° (770-47-55).

Hausmann, 9° (770-47-55).

LA BELLE ET LE CLOCHARD (A., vf.) Rex, 2° (236-83-93). U.G.C.-Odéon, 6° (325-71-08): Bretagne, 6° (222-57-97). Ermitage, 2° (359-15-71): U.G.C.-Gobelins, 13° (331-66-19): Mistral 14° (539-52-43); Magic-Convention, 15: (828-20-64): Napoléon, 17: (380-41-46).

BROADWAY MELODIES (A., v.o.): Studio des Ursulines, 5° (033-39-19): Bilboquet, 6° (222-87-23): Vepdôme, 2° (073-97-52): Marbeuf, 8° (225-47-19). BUTCH CASSIDY ET LE KID (A. v.o.) : New-Yorker, 9 (770-63-40) (sauf mardi).

CHANTONS SOUS LA PLUIE (A. vol: Luxembourg, 6 (633-97-77); Elysées Point-Show, 8 (225-67-29). CABARET (A., v.o.) : Studio Domi-nique, 7º (551-04-55) (sf mardi).

CABARET (A. v.o.): Studio Dominique, 7° (551-04-55) (sf mardi).

CLEOPATRE (A., v.o.): Action Bépublique, 11° (805-51-23).

L'ENFANT SALVVAGE (Fr): Studio Cujas, 5° (033-89-22).

FANTASIA (A., v.l.): Panthéon, 5° (033-15-04). Elysées Point-Show, 8° (225-67-29).

E ING KONG (A.) (1933): La Pagode, 7° (705-12-15): J.-Renoir, 9° (874-40-75).

LE LAUREAT (A., v.o.): Studio Bertraud, 7° (783-64-66) (b. sp.).

MY FAIR LADY (A., v.o.): Kinopanorama, 15° (306-50-50).

LES MARX BROTTHERS AU GRAND MAGASIN (A., v.o.): Lusembourg, 6° (633-97-77). Elysées Point-Show, 8° (225-67-29)

LE SIGNE DE ZORRO (A., v.o.): Action La Fayette, 9° (878-80-50).

SHOW BOAT (A., v.o.): Action Christine, 6° (325-65-78): Studio Christine, 6° (325-65-78): Studio Marigny, 8° (225-47-19);

20 666 LIEUES SOU'S LES MERS (A., v.l.): Marheuf, 8° (225-47-19);

U.G. C. O D 67 s. 9° (251-50-22):

v.f.) : Marheuf. 8° (225-47-19); U.G.C - Opéra, 9° (261-50-32); Liberté-Gare de Lyon, 12° (343-01-59) Liberte-Gare Ge 270...
01-59)
SOLEIL VERT (A. v.o.): André-Bazin, 13° (337-74-39).
ZAZIE DANS LE METRO (Pr.):
La Pagode, 7° (705-12-15).

Les séances spéciales

AMERICAN GRAFFITI (A., v.o.) : Luxembourg, 6° (633-97-77), à 10 h., 12 h. et 24 h. L'AUTRE (A., v.o.) : La Clef. 5\* (337-90-90), & 12 h. et 24 h. AGURRE, LA COLERE DE DIEU (All., v.o.): Châtelet-Victoria, 1er (508-94-14), à 22 h. (5am. + 24 h.). CABABET (A. v.o.): Châtelet-Victo-ria, 1er. à 20 h.

LarSaina 2a victoire chantan

LE DECAMERON (It., v.o.) : Châte-let-Victoria, 1w. à 14 h. LES DIABLES (A., v.o.) (\*\*) : Châte-let-Victoria, 1\*\*, à 14 h.

LA GRANDE ILLUSION (Fr.) : St-André-des-Arm, 6°, à 24 b. (sauf le 31). L'HONNEUR PERDU DE KATHA-BINA BLUM (All., v.o.) : Châte-let-Victoria, 1°°, à 18 h.

HAROLD ET MAUDE (A., v.o.) : Luxembourg, 6° (633-97-77), a 10 h., 12 h. et 24 h. INDIA SONG (Fr.): Le Seine, 5° (325-95-99), à 12 h. 20 (af Dlm.)

KID BLUE (A., v.o.): La Clef. 5° (337-99-90), à 12 h. et 24 h.

ORFEU NEGRO (Fr.-Brês.): Châtelet-Victoria. 1° . à 16 h. (Ven. + 24 h.) telet-Victoria. lar. à 16 h. (Ven. + 24 h.)

LE LIMIER (A., v.o.) : La Clef, 5° (337-90-90), à 12 h. et 24 h.

PHANTOM OF THE PARADISE (A., v.o.) : Luxembourg, 6° (633-97-77), à 10 h., 12 h. et 24 h.

LA SOLITUDE DU CHANTEUR DE FOND (Fr.) : Saint-André-des-Arta, 6° (326-48-18), à 24 h. (cf le 31).

SON NOM DE VENISE DANS CALCUTTA DESERT (Fr.) : Le Seine, 5° (325-95-99), à 12 h. 15 (cf Dim.).

# THEATRE D'ORSAY

tous les jours 20 h 30 sauf lundi matinées dimanche

mardi 4

Art participation

9-16-23-30 à 11h

PETIT ORSAY

**Madame de Sade** 

mise en scène Jean-Pierre Granval

jeudi 6 20 h 30 vendredi 7 samedi 8 dimanche 9 jeudi 13 vendredi 14 samedi 15 dimanche 16 jeudi 20 vendredi 21 samedi 22 dimanche 23 jeudi 27 vendredi 28

Samuel Beckett

mise en scène Roger Blin mardi 4 20 h 30 mercredi 5 20 h 30 mardi 11 20 h 30 mercredi 12 20 h 30 20 h 30 mardi 18 mercredi 19 20 h 30 20 h 30 mardi 25

découpez ce calendrier

CIERENAUD-BARRAULT

calendrier janvier

15 h et 18 h 30 relache exceptionnelle

FRANÇOIS PERIER

EQUUS

Peter Shaffer adaptation Matthieu Galey mise en scène John Dexter collaboration Riggs O'Hara

> concerts dimanche matin

création

Yukio Mishima André Pieyre de Mandiargues

20 h 30 20 h 30 15 h et 18 h 30 20 h 30 20 h 30 20 h 30 15 h et 18 h 30 20 h 30 20 h 30 20 h 30 15 h et 18 h 30 20 h 30 20 h 30 samedi 29 20 h 30 dimanche 30 15 h et 18 h 30

Oh les beaux jours

mercredi 26 20 h 30

E vous permettra de réserver vo places pour la date de votre chob au théêtre 7, quai Anatole-Franc tél. : 548,38.52



CARNET

(Suite de la première page.) Garner, dont on oubliers les trop fréquents exposés de mélodies sons rythme destinés à arracher la satisfaction d'un public lorsqu'il re-trouve enfin l'affirmation du tempo, dont on négligera de nombreux

à l'instar de King Cole.

Gamer, né à Pittsburgh le 15 juin 1921, eut pout comorade d'enfance Dodo Marmarosa, autre pianiste de Charly Parker, ce qu'il fut lui-même. Comme Marmarosa, slows où abondent les arpèges et il almait, quand li ne plaquait pas les lignes décoratives, restera un à droite des accords syncopés dis-

sonants, tracer des dessins sinueto qui contrastaient en ce cas avec les accords tranquillement placés à gauche. Ces deux systèmes, comme

manière si hobile d'enrichir et de varier constamment les harmonies des blues et des ballades. comme la frappe des notes très sèches et l'attaque percutante, donoriginalité et sa puissance. Boris Vian a aimé tous les grands musiciens de jazz, mais il avait une sympathie toute particulière pour deux d'entre eux : Ellinaton et chaient à Garner de n'avoir pas évolue avec le jazz dans son ensemble, Vian répondait très justement que le jazz avait évolué avec lui, grâce à lui. On s'en rend

dis. Cet artiste, qui est sans élèves de grand renom, on le dit un peu trop vite sans disciples. Gamer a marqué beaucoup de pianistes, en vérité : Red Garland et Bobby Timmons d'abord, Herbie Hancock et McCoy Tyner ensuite.

A l'écart du mouvement « bop : pendant et après la guerre - et bien qu'il ait enregistré avec les < boppers >, — Gamer, comme Milton Buckner, a donné un prolon-gement heureux au « middle jazz ». Né dans une famille de musiciens Gamer ne savoit pas lire une note Avant entendu tous les pionistes des années 20 et 30, Gamer n'en imitait aucun. De son père, qui lui apprit à se servir d'un clavier, il n'écouta sans doute pas longtemps les leçons (non plus que celles de son frère Linton) : il pointo ses doigts presque à la verticale vers les touches et garda cette habitude toute sa vie. Gamer écoutait avant

Nous ne reverrons plus le petit hommes fascinant, au profil de castor, juché sur un tabouret toujours trop bas et qu'il rehoussait d'un bottin du téléphone. Il vo cruellement nous manquer.

porté de préférence sur des objets

peints. Une exposition au demeu-rant sympathique, faite avec plus de sentiment que de science, et avec de petits moyens (elle est assumée par la Société des amis

assumee par la societe des amis des arts et des musées de Reims, qui s'offre de temps en temps, une fois l'an à peu près, le luxe de présenter des artistes comme Di Teana, Sima, Charchoune,

pagne ou au camp ; des mouchoirs d'instruction militaires rouges,

blancs et noirs ; des numéros de tirage au sort bariolés et patrio-tiques...

Un des « dadas » de notre col-

lectionneur : les appeaux, que les chasseurs des marais connaissent

hien, simulacres d'oiseaux et de canards, en bois ou en liège (ceux

d'aujourd'hui sont en matière plastique), pour piéger le vrai gibler. Il y en a au moins quatre cents, de Camargue, de la baie de la Somme ou d'ailleurs, pré-

sentés en buisson, couronnant un présentoir en plèce montée, qu'il n'est pas inutile de détailler car on y trouve des exemples du juste ce qu'il faut de ressemblance pour

leurner les diseaux, qui font d'étonnantes sulptures animales aux formes concises et pures.

Enfin, parmi les pièces les plus intéressantes, des girouettes peintes, plaques de métal découpées, historiées, faites comme des

tout Garner.

Une collection d'objets d'art populaire

à Reims

LUCIEN MALSON.

Cinéma

< BROADWAY MELODY OF 1940 >

# L'âge ingrat du « musical » américain

Deux danseurs de claquettes, Fred Astaire (qui dans la réalité vient de quitter la R.K.O. et sa partenaire Ginger Rogers) et George Murphy (le Fred Astaire du pauvre, qui plus tard abandonners une carrière sans que), alment la reine de Broadway, Eleanor Powell (l'athlétique vedette de la M.G.M. alors). Imbroglio, quiproquo, substitution de personnages lors du numéro final : le vrai Fred Astaire triomphe du faux, les bons sentiments des arrière-pensées, l'ingénuité de la bêtise heureuse. La

Ceuvre mineure s'il en fût, numéro 4 ou 5 de la série — le premier Broadway Melody remonte au début du cinéma parlant en 1929. — Broad-way Melody of 1940 se situe inconfortablement à la chamière de deux époques du « musical » américain et d'Hollywood en général, regarde vers is passé plus que vers l'avenir. Metro-Goldwyn-Mayer, la firme productrice, n'e pas encore réinventé sion d'une pléiade de talents, qui auront nom Arthur Freed (producteur), Vincente Minnelli, Charles Walters, Gene Kelly, Robert Alton, Michael Kidd (metteurs en scène, chorégraphes). Les modèles demeurent ceux des années 30, d'abord la Warner avec les batalilons de girls de Busby Berkeley, même s'ils sont jugés trop onereux (42º Rue, Prologues, Charcheuses d'or), ensulte le couple de rêve Fred Astaire et Ginger Rogers, plus économique Eleanor Powell prend le relais, c'est

Fred Astaire, en solo, falt toujours merveille, mals n'arrive pas à trouver l'harmonie avec sa nouveile partenaire. Le film vaut peut-être davantage aujourd'hui par son côté rétro, ses amoureux de chocolat. des sketches isolés comme il est d'usage dans le genre, et d'abord par la composition de Frank Morgan en papa gâteau collectionneur de blondes. L'histoire ne tient pas debout, chants et danses s'y intègrant mai.

Quelques années plus tard, en pleine guerre, cette même M.G.M.

« réinventera » effectivement la comédie musicale. Mals l'Europe, davantage aujourd'hui par son côté

part à cette euphorie retrouvée ; elle accueillera dans la plus totale indifférence, après 1945, ces - musi-cais - qui semblent lui parler un langage étranger : Meet Me in Saint-Louis (1944), de Vincente Minnelli, avec Judy Garland, considéré dans tout le monde anglo-saxon comm le spécimen achevé du genre rénové n'évelliera pas chez nous le dixième de l'écho autrefois rencontré par Busby Berkeley ou Astaire-Rogers.

ici la musique nati naturellement do l'action, et inversement le sujet du décor et des chansons. Aussi intrinsèquement américain, ou plutôt anglo-sexon, que la notion d'entertainment dans le vocabulaire anglals, le • musical • à son apogée dit la jole de vivre par des chants et des danses; étroitement relié à il symbolise à la fois le refus de tout sérieux et le plus grand sérieux. Rien à voir avec la mièvrerie de Broadway Melody of 1940.

Le genre, hélas i n'a guère si vėcu à la crise des grands studios et de l'ancien Hollywood. Il est mort avec une certaine Amérique, bien avant to Vietnam, bien avant Jimmy

LOUIS MARCORELLES.

« Conleur et art populaire » est

**Exposition** 

— Le docteur et Mme P. Hainsdorf

Mariages

— Denise Sabot,
Jean Proviot,
ont la fois de faire part de leur
mariage, qui a été célébré dans l'intimité familiale le 37 décembre 1976
en l'église paroissale de Monistroisur-Loire.
Rus Lorie

Rus Louis-Pasteur, 43210 Beuzac - On nons prie d'annoncer le mariage de Mile Françoise Granier et de M. François Ternaut, qui sera célébré le 8 janvier 1977, à 18 heures, en l'église Sainte-Marie-Magdeleine du Plessis-Robinson (92).

Marie-Thérèse Puig, pédiatre du tre hospitalier de Charlevillecentre hosp Mézières, et Bernard Menantean, professeur agrégé radiologiste des hôpitaux, antien vice-président de l'université de Reims. de Raims, sont heureux de faire part de leur mariage, célébré le 30 décembre 1976 à Angers.

37. boulevard Gambetta, Charleville-Mézières, 2909 Mézy, Sberbrooke, (Canada).

Adoption

M. Serge Plamenevsky et Mme, née Denise Hubin, ont su la joie de célébrer le premier anniversaire de la venus dans leur foyer de Cyril

Rés. d'Hennemont, Saint-Germain-

M. et Mms Jean Birmant et s enfants, et Mms Fernand Schwarz et

Mile Anna Meyer,
M. Jean-Claude Jarry,
ont la grande tristesse de faire ;
du décès subit de
M. Baymond ALEXANDRS, officier des Arts et Lettres, survenu le 30 décembre 1978 Cannes à l'âge de solvante-quat

ans. . L'inhumation aura lieu le mardi 4 janvier 1977, à 11 h. 30, au cime-tière Montparnasse. Réunion porte principale.

Cet avis tient lieu de faire-part.

169, svenue de Wagram,

75017 Paris.

219, avenue de Versailles,

75016 Paris.

11 bis, rue Alfred-Roll, 75017 Paris. - La direction et le personnel de Georges Cravenne S.A., ont la tristesse de faire part de la mort subite de leur ami et colla-

M. Raymond ALEXANDRE. survenu à Cannes, le jeudi 30 d cembre 1976. G. Cravenne S. A., 127, Champs-Elysées, 75008 Paris.

On nous prie d'annoncer le deès du second maître Pietre BANOUN, survenu accidentallement à Paris le 27 décembre 1976

De la part de sa famille, sa fian-

pital Saint-Louis le 5 janvier 1977, à 10 haures. L'inhumation se fera au cimetière de Clichy-sous-Bois (83). de Clichy-sous-Bois (93). Cette aunonce tient lieu de faire-part.

— Mime André Bruet,
M. et Mime Jean Bruet, leurs enfants et petits-enfants,
Mile Thérèse Bruet,
Mile Sussinne Bruet,
M. et Mime Jacquet Collet, leurs
enfants et petits-enfants,
ont la douleur de faire part du
décès de
M. André BRUET.

Di Teana, Sima, Charchoune, Szenes, Asse...).
Pas ou peu de pièces rarissimes, mais des objets modestes, courants jadis, oubliés aujourd'hui, qui sont là pour vous faire jouer avec vos souvenirs: quilles, jeux de massacres de fêtes foraines, coffrets de mariage, bouquets de moisson, canevas de dames, marionnettes, etc. Des objets qui n'ont pas forcement été intentionnellement dotés d'un riche décor ani décès de M. André BRUET, ingénieur des Arts et Manufactures, ingénieur des Arts et Manufactures, ingénieur civil de l'aéronautique, ehevaller de la Lègion d'honneur, croix de guarre 1914-1918, médaille de l'aéronautique, survenu le 31 décembre 1978, dans sa soirante-dix-nauvième année.

Le levée du corres aura lieu le sa soixante-dix-neuvième année.

La levée du corps aura lieu le mercredi 5 janvier 1977, à 10 heures précises, 24, avenue de la Porte-de-Seint-Ouen (hôpital Bichat, 18°).

L'inhumation dans le caveau de femille, au cimetière de Saint-Denis' (93) se fera dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

10. boulevard des Batignolles, 75017 Paris.

pas forcément été intentionnelle-ment dotés d'un riche décor qui permetitrait de les situer d'emblée comme manifestation de l'art po-pulaire, mais qui sont souvent juste un peu plus que des objets utilitaires, pour un galbe avenant, une rosace incisée, une touche de couleur, ou tout simplement une patine, quand le temps a travallié pour eux.

Des outils de paysans — gros peignes à carder de la région de On nous pris d'annoncer le rappel à Dieu de Mme Louis CHOVÉ, née Suxanne-Maris-Thérèse Piévet, survenu le ler janvier 1977 dans sa quatre-vingtième année.
Les obsèques suront lieu dans l'intimité le mardi 4 janvier 1977, en l'église Notre-Dame de Meudon-Bellevue. peignes à carder de la région de Reims, colliers de brebis, colliers de sonnailles, jougs — côtoient touts une imagerie militaire du siècle dernier : des «souvenirs de régiments a, gouaches, aquarelles ou lithos faites pour untel de la classe dix-huit cent et quelques qui n'avait, grâce à la photographie, qu'à coller son portrait à la place du visage du beau dragon ou du hussard paradant en cam-

Belisvue.

De la part de
M et Mme Jacques Bonrgeois.
Du capitaine de valsseau et Mme
Pierre Chové.
De M. et Mme Jacques Chové.
25, rue Ernest-Renan.
92190 Meudon.
78 avenue du Cénéral-de-Gaulle. 92190 Meudon. 78, avenue du Général-de-Gaulle, 56100 Lorient. 13, rue Gabriel, 78000 Versailles.

nfants. M. at Mme J.-P. Coblence et leurs

M. at Mone J.-F. Cohlence et leurs.
enfants,
ont le grande douleur de faire part
du décès de
Mone Simone COBLENTZ,
née Monteux,
survenu le 30 décembre 1976.
Les obséques ont en lieu à Paris
dans la plus stricte intimité.
Cet avis lient lieu de faire-part. - Le comte Christian de Fels.

M. Pierre Male,
M. Bric de Caigneron,
out la grande douleur de faire part
de la mort de leur épouse, sœur et
mère, la
countesse Christian de FELS, née Eliane Mâle, survenue accidentellement le 31 dé

survenus actidentellement le 31 dé-cembre 1978.
Les obséques auront lieu dans l'in-timité le mercredi 5 janvier, à 10 h. 30, en l'église de Saint-Hila-nion (Yvelines).
Un service sera célébré ultérieurs-ment à Parls.

enseignes, et des écliennes de jar-din, purement décoratives, avec tout un système ingénieux de Nos sbosnés, bénéficient d'une réduction ser les insertions du « Carnet du Monde », sont priés de joindre à lear envoi de texte sue des dernières bandet pour justifier de cette qualicé.

— On nous pris d'annoncer le décès de M. Raymond GATRAED, ingénieur des Arts et Manufactures, chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre 1938-1945, survenu à Bordaeux le 24 décembre. Les obsèques ont et lieu dans la plus stricte intimité. De la nart de:

Alts stricte mumma.

De la part de :

Mme Raymond Gairard, ses enfants,

stille-onfants: et de ta famille.

Cet avis tient lieu de faire-part

– Mme Charles <u>Haguenauer,</u> Le docteur et Mme Jacques Bou-chet-Haguenauer et leura enfants, out la tristesse de faire part du

décès de M. Charles HAGUENAUER, suvenu à Paris le 24 décembre 1976. Les obsèques ont eu lieu dans l'in-timité de sa famille et de ses pro-chès.

- L'Institut des hautes études japonaises a le regret de faire part de la mort de son fondateur et ancien directeur.

M. Charies HAGUENAUER. M. Charles HAGUENAUER, professeur honoraire à la Sorbonne directeur d'études à l'Ecole pratique des hautes études. décédé le 24 décembre 1976. Les obsèques ont en lieu dans l'intimité au cimetière parisien de Saint-Ouen. [Lire page 22.]

Le docteur Robert-Henri HAZEMANN, inspecteur général honoraire de la santé, est décédé le 19 décembre 1976, dans sa quatre - vingulème a n n é e, à l'Hôpital universitaire, 42, boulevard Jourdan, à Paris (14°).

Il a été incinéré le 29 décembre 1976 au cimetière du Péré-Lachaise,

Le président et les membres conseils d'administration de ...

Le président et les membres des conseils d'administration de la Fèdération française de crémation et de la Société parisienne, ont la très grand regret de faire part du décès de leur président honoraire, le docteur Robert-Benri HAZEMANN, inspecteur général honoraire de la santé, survenu le 19 décembra 1976, dans sa quatre-vinguième année.

L'incinération a eu lieu le 29 décembre, dans la plus stricte intimité, au crématorium du Père-Lachaise, à Paris.

- On nous prie d'annoncer le décès de M. Lucien HOYADY, survenu le 25 décembre.
Les obséques raligieuses ont en lieu dans l'Yonne dans la plus stricte intimité.
Cet avis tient lieu de faire-part.

 M. et Mme Jean Levigne,
M. et Mme Daniel Lévigne,
Miles Catherine, Anne-Christine et Miles Catherine, Anno-Christine et Nicole Lévigne, M. et Mme Daniel Lévigne-Roux, Mile Laurence Lévigne et son fils, ont la douleur de faire part du décès de Mme Francole Lévigne.

Mme François LÉVIGNE, née Valentine Cannie. professeur honoraire, leur mère, grand-mère et tante, sur-vanu le 21 décembre 1976 dans sa soixante-dix-huitième année. L'inhumation a eu lieu à Ambert (Puy-de-Dôme) dans la plus stricte 4, rue Poinsot, 75014 Paris.

- Les Peintures PERARMURE S.A. ont l'infini regret de faire part du décès de leur président-directeur

décès de leur président-directour général,
M. Grégoire MEDRY.
La cérémonie religieuse a été célè-brée dans l'intimité familiale, le vandredi 31 décembre 1976, en l'église Notre-Dame de Chatou. Les Peintures PERARMURE S.A., Zone ZI n° 1. 8, rue Denis-Papin, 37300 Joué-lès-Tours.

— Mme André Menetrat,
Mme Armance Menetrat, Cyril,
nous prient d'annoncer le décès de
M. André MENETRAT,
survenu le 30 décembre 1976, à Paris.
La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Saint-Paul-SaintLouis, où l'on se réunira, le mardi
4 janvier 1977, à 8 h. 30.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Vincelles (89) dans le caveau
de famille. de famille. 5,-rue Semelis, 615 Athènes (Grèce).

— On annonce le décès à l'âge de soizante-trois ans, le 30 décembre 1978, de Mme Jean-Louis MONNIER. Déc France Bousseau.

De la part de : M Jean-Louis Monnier, son époux, Mile Anne Monnier, MM et Mmes Alain et Nicolas Monnier. Les docteurs Jean et Brigitte Coulbois, Coulous, M. et Mme François Mortagne. Les: obsèques seront célébrées l'église de Tréflez' (Finistère), mercradi 5 janvier, à 11 haures.

OCCASIONS \*ELYSEES\*

SOIERIES 65; Champs-Elysees, à partir du

lundi 3 Janvier CHEMISERIE CONFECTION BONNETERIE CRAVATTERIA

— Mme Sven Nielsen,
M. et Mme Claude Nielsen,
M. et Mme Yves Delafond,
Erik, Patrick et Christian Kialsen,
Les tamilles Cladière et Beaumont,
Et le personnel du groupe des
Preses de la Cité,
ont le douleur de faire part du
décès de
M. Sven NIELSEN,
président-directeur général
des Preses de la Cité,
consul général du Danemark à Paris,
chevalier de la Légion d'honneur,
chevalier de l'ordre du Danabrog,
survenu le 30 décembre 1978 dans
38 solvante-scizième année.
Les obsèques ont su lieu dans la Les obsèques ont su lieu dans la plus stricte intimité.

Le conseil d'administration du groupe des Presses de la Cité et l'ansemble du personnel ont la grande douleur de faire part du décès de leur président-directeur général.

genéral, M. Sven MELSEN, consul général du Danemark à Paris, chevaller de la Légion d'homneur, chevalier de l'ordre du Danebrog, survenu en son domicile le jeudi 30 décembre dans sa soirante-saisième année.

Les obséques ont eu lieu dans la plus atriche intimité. plus stricte intimité.

L'équipe de direction et tout le personnel de Frants-Loisirs ont le douleur de faire part du décès de M. Sven NIELSEN.

fondateur et animateur de cette fillais du groupe des Presses de la Cité.

Bertelsmann. A.C.

Et M. Reinhardt Mohn, ont la douleur de faire part du décès de leur associé et ami

On nous prie d'annoncer le décès de
 M. Maurice TARDIEU.
 directeur homoraire de la Caisse des dépôts et consignations, officier de la Légion d'homesur, croix de guerre 1914-1918, survann le 22 décembre 1976 dans sa quaire vingt-dousièmes a neu lieu La cérémonie religiones a su lieu.

La cérémonis religiouse a eu lieu le 24 décembre 1976 dans l'intimité. De la part de Mile Suzanne Tardieu, maître de recherches au C.N.R.S., sa fille.

1. rue de l'Université, 75007 Paris.

Mme Heart Teinturier,
Mile Dominique Teinturier,
M. Jacques Louis-Anteriou,
M. et Mme Roger Genestier,
M. et Mme Jesn Genestier,
M. et Mme Paul Bichet,
M. et Mme Bobert Genestier,
M. et Mme Robert Genestier,
Ves familles Cru. Grand, Clerc

M et Mine Robert Genestler,
Les familles Cru, Grand, Clerc,
ont la douleur de faire part du
décès de
M. Henri TEINTURIER,
officier de la Légion d'honneur,
sous-directeur au ministère
de l'intérieur,
sactan-chef de cabinet du secrétaire
d'Etat à la jeunesse et sur sports,
leur époux, père, frère, gendre,
beau-frère et parent,
« I Eternel est ma lumière
[et mon salut

L'Eternel est ma humière

De qui aurais-je crainte?

L'Eternel est le soutient

(de ma vie

De qui aurais-je peur ? »

(Sp. 27-VL)

La levée du corps aura lisu à l'hôpital Ambroise-Paré de Bouiogne, le mardi 4 janvier 1977. à 9 heures.

Une cérémonie religieuse sera célébrée au semple de La Voulte-sur-Rhône (Ardèche), le mercredi 5 janvier, à 10 heures.

164. qual Louis-Biériot, 75016 Paris.

On nous prie d'annoncer la mort accidentelle du Père Jean-Esphista WARGNY, S.J. De la part :

Des Pères de la Compagnie d

Jesus,
Du Père Paul Wargny,
Du Père Paul Wargny,
De Mme Rogar Choix,
De M. et Mme Philippe Wargny,
De Sour Elisabeth Wargny,
De M. et Mme Dominique Wargny,
De M. et Mme Patrice Wargny,
De M. et Mme Louis Boyer-Wargny,
Et de ses neveux et nièces.
Les obseques seront célébrées en
l'église Baint-Ignace, 33, rue de
Sèvres, à Paris (6°), le mardi 4 janvier, à 8 h. 30, et l'inhumation aura
lieu au cinetière de Montmartre.

Remerciements

- Mme Louis Lains, M. et Mme J.-M. Laplace et leurs eofants. M. et Mme Claude Lains et leurs enfante.
M et Mme Jean-Philippe Chauchon, remerciant sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à leur peine lors du décès de M. Louis LAINS.

— Une messe sera célébrés jeudi 6 janvier 1977, à 12 heures, à Noire-Dame de Paris, à la mémoire du second maître Pierre BANOUN, décèdé accidentellement le 27 décem-bre 1976 à Paris.

Messes anniversaires A l'occasion du quatrième an-versaire du décès de
Andrée BORDEAUX LE PECQ.

ANDRÉE PECQ.

ANDRÉE PECQ.

paintre graveur, uns messe seta célébrée le 5 janvier 1877, à 9 heures, en la chapelle sepagnole du 51 bis rue de la Pompe, 75016 Paris. SCHWEPPES Bitter Lemon. Fier de sa pulpe.

Chombert

Solde ses modèles de collection

du mardi 4 au mercredi 12 Janvier

422, rue Saint-Honoré 75008 Paris Tél. 260 72 00 (angle rue Royale)

Thisties on Marais, 22 h. 30 ; July 85 Sec Copings. Les théâtres de banlieue ares, Theatre Daniel-Som Les concerts Michael de la radio, 20 h. 30 : l'Octobre Paris et le duo de Paris et le duo de Paris (Saint-Saèna Bris Milhand, Depraz).

**Les chans**onniers Cavena de la République, a la R.P.R. ou le nouveau-na a la sure de la République, a la sure de la constant de l

LE DECAMERON (12, V.O.) : Cub THE DIABLES (A. V.O.) (\*\*) : Co. TAMELY LIFE (Ang. Vo.) : See André-des-Arts. 6°. 8 24 b in: ETHE BLUM (AU. 7.0.) COR TATOLD ET MAUDE (A. 14)

# 28 A.).

16 EDGER (A. V.O.) : La Chi.

17 EDGER (A. V.O.) : La Chi.

18 EDGER (A. V.O.) : La Chi.

18 EDGER (A. V.O.) : La Chi. 1 14 h. 12 h. et 11 h A SOLUTION OF CHANTER F. (256-45). South-Andread (Fr.). South-Andread (Fr.). South-Andread (Fr.). A 14 h. (of h. 2). (of CUTTA DESERT (Ft.) - 14 5. 20 105-55-99), 5 12 5 15 15 15

THEATRE D'ORSA CIERENAUD BARRAN calendrier janvier

> tries les jours 20h30 szuf ioni eretinées dimentie 45h et 18h33 reliche exceptionnale --- mardi 4

FRANCOIS PERIE EQUUS

Peter Sheffer Matthies 65 mise ya scène John Dic minister Riggs Oliz

concerts dimanche matin 9 - 16 - 23 - 30 à 11:

PEUL ORSAY cientica. Madame de Sale Yukio Mishima Andre Pieyre de Manda wine on stone Jean-Fiere Ex

jeudi 6 vendredi 7 semedi S Eas 🥬 dimanche 9 jeudi 13 vendred: າງກະ manadi 15 jeudi 20 vendred) 🗀 samedi 22 dimenche 23 153884

jeucki 27 20 1 yendredi 23 demanche 30 läte 84 samadi 29 Oh les beaux jours Samuel Berket were en salte Roger Sin merdi <sup>4</sup>

mercred: 5 mardi 1? mercredi 12 mardi 13 amicred: 19 marci 25 dicouraz ce calenda



-MERCREDI-





rouages qui met en action, lorsque le vent prend dans les pales, des petits personnages de guignol. GENEVIÈVE BREERETTE. Musée Chanzy, jusqu'au

24,00 39,70 39.00 44,37 40,00. 46,70 29,00 32,69

REPRODUCTION INTERDITE



# emplois régionaux

# emplois régionaux

## emplois régionaux

Notre fonderie comprend 300 personnes et est rattachée à un groupe industriel français. Nous créons le poste d'

### ingénieur de développement

Il aura pour mission de mettre en place les investissements importants décidés par le groupe pour le développement de notre unité de fabrication située dans une ville de l'Ouest de la France. L'amélioration des méthodes et l'entratien feront également partie des fonctions à assumer. Ca poste peut convenir à un ingénieur de formation type Arts et Métiers, ayant 3 ou 4 ans d'expérience si possible dans la fonderie de métaux ferreux. Il est rattaché au Directeur de l'usine. Réponse et discrétion assurées à tte lettre man. CV, photo, rêm. adressée se réf. A/3150 à Mme Butterlin.

bernard julhiet psycom 93, avenue Charles de Gaulle 92200 Nevilly

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION MECANIQUE (Matériels de Manutention Marine) recherche pour

Usine région Quest de la France

INGÉNIEUR BUREAU D'ÉTUDES

CONFIRMÉ

- Formation : E.N.S.A.M. - E.S.E. ou équivalente.
- Expérience de 5 à 10 ans (secteur mécanique électricité).
- Anglais indispensable.
Sera chargé d'animer et de suivre la gestion d'une équipe importante.

Evolution vers poste de responsabilité pour candidat compétent.

IMPORTANTE SUCRERIE

MADAGASCAR:

1) UN INGÉNIEUR

ÉLECTRICIEN EXPERIMENTE

2) UN RESPONSABLE

PENTRELIEN ELECTRIQUE GENIKLIEN 8.T.S.

ou EQUIVALENT
Ayant expérience confirmit
entretien électrique et
régulation électronique
d'installation industrielle.

Adr. C.V. à nº 91.320, CONTESSE PUBLICITE av. de l'Opéra, Paris-1¢, q.

Organisme Para-Public a vocation internationale recherche

INGÉNIEUR

MÉCANICIEN

ayant acquis si possible en Airique une expérience de quelques années en matériels et chantiers T.P. et motivé par l'aspect formation. Les ingénieurs intéressés par un sélour de longue duré en Afrique Noire francophon seuvent afr. leur condidatur

Sous référence 747-103, à L.T.P. 31, bd Bonne-Nouve 75002 PARIS

GROUPE AGRO-

AFRIQUE NOIRE

FRANÇOPHONE

INGÉNIEUR MEUNIER

pour Direction Technique d'un moulin (2.000 quintaux)

**INGÉNIEUR** 

CONTROLEUR

DE GESTION

Expérience de plusieurs années dans poste similaire. Env. C.V. et photo ss nº 2.303, à L.T.P., 31, boul, de Bonne-Nouvelle - 75002 PARIS.

GENERAL 🍪 ELECTRIC

recherche pour ALGERIE

INTERPRÈTES

FRANÇAIS-ANGLAIS

Conditions de logement et salaire très intéress.

Tél.: 225-52-32 SERVICE DU PERSONNEL pour rendez-vous pour interview qui aura lieu le 10 ou le 11-1-77.

Important CABINET D'AUDIT du MOYEN-ORIENT recherche pour ses bureaux d'Afrique du Nord :

AUDIT MANAGER

francals, anglals : l'arabe serait un avantage

SENIOR AUDITOR

français/arabe : l'anglais serait un avantage Candidats doivent avoir acquis une expérience auprès d'un cabinet d'audit international et être titulaires du C.A., A.C.C.A. D.E.C.S. ou équivalent.

Env. curriculum vitae + prétentions à HALWANI, 9, E boulevard Jourdan. — PARIS (14°).

AMMONCES CLASSEES

TELEPHONEES

233-44-21

QUALIFICATIONS:
 Licence Sciences Appliquées ou équivalent.

DUREE DE L'ENGAGEMENT : 5 mols, débutant février 1977.

LIEU : SKIKDA (Algérie).

SUREAU D'ETUDES

rech. pour une intervention en AFRIQUE DU NORD

SOCIOLOGUE-

**GÉOGRAPHE** 

ayant acquis une expérience professionnette d'environ cinq années, pour partie dans les pays en voie de développement, les personnes intéressées peuvent faire parventr leur candidature (C.V., photo et salaire), sous rétérence 756-101.

1 D 31, bd Bonne-Nouvelle, 75092 \*PARIS

AGRONOME Direction Généra saitent connaissan noile culture du

Adr. C.V., rémunérat. soubaltée et photo q° 90.792, CONTESSE Publicité. 20, av. Opèra. Paris-1«, q. tr.



### D'IMPORTANCE NATIONALE recherche

**GROUPE** 

Ayant expérience en secrétariat juridique de ocietés ainsi qu'en matière de droit du travail pour seconder secrétariat cénéral.

Ecrire avec curriculum vitae détaillé à

Mairon Chalet Idéal

Secrétariat Général

B.P. 39 - 41200 ROMORANTIN,



## emplois internationaux

REF, 1526 M

REF. 1503 M

REF. 1502 M REF. 1550 M

REF. 1537 M

REP. 1514 M

REF. 1504 M REF. 1540 M REF. 1512 M

REF. 1505 M

REF. 1515 M

# 

Recherche pour Société Algérienne de Travaux Publics et de Bâtiment

 DIRECTEURS DE TRAVAUX - Ouvrages d'aris - Travaux industriels

INGENIEURS DIPLOMES

- Méthodes, chargés de créer et de développer un service de méthodes - Etudes • Bèton armé et Béton précontraint

Préfabrication lourde pour Bâtiment

 COORDONATEURS tous corps d'Eta'

CONDUCTEURS

DETRAVAUX hautement qualifics en : Constructions traditionnelles

Batiments prélabriques - Travany V D D

 Ouvrages d'aris CHEFS METREURS T.P.

**ETBATIMENT** 

• GEOMETRE TOPOGRAPHE REF. 1551 M PROIETEURS

- Calculateurs béton armé - V.R.D.

Pour l'ensemble de ces postes, il est nécessaire de posséder une solide formation de base, une expérience professionnelle de plus de

Une rémunération élevée (nelle d'impôls et transférable)
 Un logement meublé

La scolarisation des enfants est assurée.

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES FRANÇAISES

POUR L'AFRIQUE NOIRE FRANCOPHONE

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

ET LE DIRECTEUR FINANCIER

d'un organisme public financier de développement.

ils auront la charge de mettre en place les struc-tures de l'organisme et d'assurer sa gestion et son développement.

Une formation universitaire ou de grande

école.

- une grande expérience en matière de gestion.

- une expérience similaire en matière bancaire ou financière,

- une connaissance approfondie de l'Afrique,

- un se n's aigu des relations humaines ainsi qu'une personnalité affirmée,

- un âge minimum de 35 ans.

Rémunération élevée et avantages.

Ces deux postes sont à pourvoir rapidement.

Adresser C.V., photo at prétentions à n° T 96164 M REGIE PRESSE 85 bis, rue Réaumur, 75002 PARIS

SOCIETE INTERNATIONALE

D'ENGINEERING EN PLEINE EXPANSION Siège Central Athènes - Grèce RECHERCHE

DES INGÉNIEURS HYDRAULICIENS URBAINS

ayant 5-8 années d'expérience dans le domaine Hydraulique Urbain, pour travailler en Algérie. Les Candidats intéressés doivent envoyer lettres et c curriculum vitae » avec photo à l'adresse

Directeur du Personnel B.P. 69 - Kalithen Athènes - Grèce

Débutants s'abstenir.

Adresser c.v. détaillé et photo sous référence correspondante à : EXPANSIAL : 6 rue Halévy, 75009 PARIS.



# JURISTE D'ENTREPRISE

Libre rapidement - Possibilité de logement.

# **≅** CERABATI **€**

Très important Groupe Céramique: CARRELAGE et SANITAIRE

recherche

### **DIRECTEUR REGIONAL DES VENTES** BOURGOGNE - FRANCHE COMTE

capable:

d'ORGANISER son action et d'ANIMER celle de son équipe vers un accroissement de la diffusion de la marque. de GERER les moyens confiés dans un souci de rentabilité permanent.

Une réussite prouvée de vendeur.
Une connaissance des milieux professionnels du Bătiment.
Une formation supérieure commerciale.

Poste à pourvoir à PARAY-le-MONIAL 71

Adresser CV, photo et rémunération actuelle à

CERABATI CVF 25, rue Jean Goujon 75008 Paris

## SOCIÉTÉ DES MAISONS PHÉNIX

recherche pour son SERVICE COMMERCIAL

### de l'YONNE et de la NIÈVRE **AGENTS** CONSEILLERS COMMERCIAUX

Formation assurée - Véhicule fourni.

Envoyez lettre manuscrite, C.V. et photo 24, rue du Général-de-Gaulle, 58000 NEVERS.

# chef du personnel et des relations SOCIAICS 150 km de Paris

Rechèrché pour une Usine de 1000 personares, principale unité de praduction d'un groupe très important
de l'électromécanique, faisant partie d'un complexe
industriel européen. Ce poste offre une balle opportunt à calie qui est tenté par une fonction très complète dans ce domaine. Le groupe met en effet à sa
sisposition des moyens importants pour lui permettre
de poursuivre une politique de relations humaines
ouverte sur le changement. Il offre à tous ses nouveaux cadres un penpte de prise de contact avec
l'entreprise qui facilité grandement l'intégration. Il
est demandé une bonne formation de basé ainsi qu'une
expérience pratique de quelques années d'una fonction
samilaire en mitieu industine).

Envoyer C. V. + lettre manuscrite + photo sous réfé-rence 6405-M à 1.C.A. qui transmettre. I.C.A International Classified Advertising

### DIRECTEUR COMMERCIAL

REGION SUD - MONDIALEMENT CONNU NOUS SOMMES UN FABRICANT FRANÇAIS DE VETEMENTS DE SPORT: MOTO - SEI Nous exportons 50 % de nos fabrications Nous recherchons un

### DIRECTEUR GOMMERCIAL

dépendant uniquement de la direction générale pratique de l'allemand et de l'anglais Indiapen-sable. — Rémunération de l'ordre de 120.000 P. —

Ecrire à HAVAS NIMES sous le qu 57.767

# DEVELOPPEMENT REGIONAL

Un organisme économique de la Région Nord (siège à BETHUNE) souhaite confier à un Cadre de Haut Niveau, l'ensemble de ses services de promotion industrielle et commerciale. Ceux-ci sont charges de crèer ou développer des équipements (Port, Z.I., Centres Commerciaux ...), d'apporter conseil, information et assistance aux industriels et commerçants pour la croissance de leurs activités.

Ce poste opérationnel s'adresse à un Cedre de formation supérieure LLic. Droit, Sc. Eco. ESC ou ingénieur de plus de 30 ans fortement motivé, habitué aux contacts à tout niveau, d'esprit crèateur mais réaliste.

26 rue Marbeuf 75008 Paris vous Ergine8 adressera note d'information et dos-teries de candidature sur demande, Référence 080 M.

SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS DE GRANDS ENSEMBLES INDUSTRIELS recherche

offres d'emploi

### INGENIEUR MECANICIEN-METALLURGISTE

En tant qu' «Expert Qualité», il sera associé aux études, à la fabrication et à la mise au point de prototypes de manutention et d'examens non destructifs à distance. Cette fonction s'adresse à un ingenieur de 30 ans minimum, diplòme (CENTRALE - MINES -ARTS et METIERS...) et ayant une expérience de L'ETUDE et de REALISATION de PROTO-TYPES mettant en oeuvre des ensembles mécano-soudés.

Ecrire à No 91.282, Contesse Publicité - 20, Avenue de l'Opéra 75040 Paris Cedex 01, qui transm.

Groupe International de Télécommunications cherche pour sa filiale française un

## INGÉNIEUR TECHNICO-COMMERCIAL SYSTÈMES

El sero chargé de la vente à Paris et en Province d'automatismes à base de microprocesseurs.

plusieurs années d'expérience commerciale;
 une excellente connaissance des microprocesseurs, de leur programmation et des périphé-

riques;
• une formation supérieure;
• une connaissance de la langue allemande;
• être bien introduit auprès des administrations

e 25 ans minimum. Une formation en usine est prévue

Env. C.V., photo et prétentions sous le nº 2950 : SPERAR PUBLICITE 12, rue Jean - Jaurès 92807 Puteaux qui transm.

opase un contrat temporaire de 6 mois

# analyste programmeur

Ce poste offre à un jeune candidat (formation type IUT Informatique) un maîtrise de gestion informatique) la possibilité d'acquérir un "know-how" dans les applications informatiques de gestion. Une banne connaissance de l'Anglais est Indispensabl Lieu de travail : Proximité Gare St-Lazare.

Adressez votre c.v. sous réf. 401 à DU PONT DE NEMOURS (France) S.A. Service du Personnel, 9 rue Vienné, 75008 Paris,

L'INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL recrute pour son Département des Archives Audiovisuelles, sur épreuves de sélection internes et externes,

### 4 ANALYSTES

de documentation chargés d'analyser, d'indexer et de rechercher à la demande les émissions de télévision

Diplôme exigé:

LN.T.D. ou un des diplômes de documentation dispensés par l'une des Institutions sulvantes: IE.P., I.U.T., Paris-III, Paris-VIII, Paris-XIII. Lieu de travail : région parisienne. Salaire de début : 2.947 francs bruts.

Les candidatures sont à faire parvenir au Chef du Personnei. I.N.A., 21-23, boulevard Jules-Perry. 75011 Paris, avant le 15 janvier 1977.

# recherche pour son réseau commercial jeunes gens dynamiques ayant esprit d'initiatives, sens des responsabilités et bon contact humain pour occuper posta:

SOCIETE INDUSTRIE PETROLE

# d'agent de vente Animation de réseau. Bonne expérience de la vente, représentation qu distribution. Connaissance technique générale souhaitée.

Ca poste nécessite grande disponibilité du candidat quant à la région d'affectation Salaire annuel de départ 45.000 F, indemni-sation des frais et régime voiture attractifs. Envoyer C.V., manuscrit, photo, références à No 91.191 CONTESSE Publicité - 20, av. Opéra 75040 PARIS CEDEX 01 qui trans.

SOCIETE PROCHE BANLIEUE OUEST recherche

# INGÉNIEUR ANALYSTE

pour programmation FORTRAN d'application scientifique. Disponibilité immédiate requise.

Adresser C.V. détaillé à C.G.P. 478 25, rue Cavendish, 75019 PARIS, qui transmettre.

SYSTEMES ET SERVICES. NEORMATIQUES

CONTRACT SECTION The state of the s PARTY OF THE PROPERTY AND THE PERSON OF THE A PORT TO LEGISTRE responsable

SHIPPE OF PER

de la rémunération

GROUPE BANCAIRE

TURES FERSCHMEL

- 1 - 4 A 2

DIPLÔMES D'ÉTUBES **SUPERIEURES** 

Santana ele

Fig. (155)

Mar (v

Property of the second of the

PROFESSEUP

FAVILUATION CONTRACTOR OF THE STATE OF THE S

Jeunes Ingénieur POUR PARTICIPES A LA REAL NOTAMMENT TELETRACT

it: ch'ésse recherchés desirant delle mun mit fieben felbentaffen fante un En l'encade de leurs services, det del ort a cas resconsabilities. ...

CEGOS ANTOLOGY

YREL INFORMATIQUE 

MENIEUR TECHRICO-COMMERCIAL The part of the pa

pec as attached and the art with the second of the second Try to the AP 145.

FOUS CONTRACTOR SCRIPT LORIGINATE

Has an end of such these areas of the such that the second of the such that the such t RÉDACTRICE CONCEPTRICE Both March and the same a commontant do to

200 Sept 200 Reprint Specialists Specialists Specialists Superscripts
Reprint Specialists Specialists Specialists Specialists
Reprint Speci

CONSEILLER FINANCIER See a series of the series of

A Contract of the Contract of Property of the second of the

Short Cov. Short 4 M. Pittle Office.



Contract of the state of the second

Charles 6 the plant of the

> the said t DE MANY DE

re unt toutes precisions arcinets de l DIFFE I CASTE CH DENPLOYMENT OF THE

بال جويجمية

Restauration of Tables

gering Lead of the same Lead of the same

offres d'emploi

PLIETE D'ETUDES ET DE PLISATIONS DE GRANDS EMBLES INDUSTRIELS recherche

INGENIEUR MECANICIEN-MALLURGISTE

Action de manufaction de la ma tet à la mise au point de livres de manutention et la manutentie de 30 ans minimum, la metter de 30 ans minimum, la metter de 30 ans minimum, la metter de 30 ans minimum, la minimum, la metter de la minimum, la metter de l

a No. 91.282, Contesse 1844 - 20, Avenue de l'Opéra D Paris Cadex 01, qui transm.

Minutional de Télécommunications he peur en fillale française un

TECHNICO-COMMERCIAL SYSTEMES

id sie la rente à Paris et en Province des à tage de microprocessions. 行士 Sentes d'expériente commencie leure commissante des missantes leur programmentan et des periods

atton superioure: amence de la langur nilamane: latrodest supeie des nimmateurs tormation de name est freque

data et periodians sous - 2 12 TOPERAR PUBLICITE 12, rue Jean - Jaures 2007 Persons qui trans.

nalyste

Si Cobol at ayang ung maput at takan Managa # den jeung Cardinia (com ) 16 dig mengrad de gértion (com ) 16 # Bobjided via 1800 à 18 / 1800 à 1 Moragadis de de gention

demonsporte de l'Arrigo a est indicastable By Processing Sare St. Lat 2.9 Some car said M. 421 c Turti MOURS France, S.A. Scr. 10 L. Reserved Bran Jette

76008 Paris...

Desident des Arthoritation des décrition internal AMALYSTES

Simplification of the second o # And with the first three to the control of the co

Mart 2947 feet per NA. 11-71. Donor to a Table Park a rath I was a sant I wa

MOUT SON PERSON TO ON OBJECT MYSTER TO ent de vente

ETE MOUSTRIE PETROLE

de trestant de de la constant de la mart 3 10 (65 tan et segone TO PARK CE DES

PROCES MASLIFLE OFFST NEUR ANALYSTE

Indication Principle minute remidiate DE MELLIN S COP

OFFRES D'EMPLOI "Placards encadrès" 2 col. et + (la ligne colonne) DEMANDES D'EMPLOI CAPITAUX OU PPOPOSITIONS COMMERC

9,00 10,33 70,00

ANNONCES CLASSEES

LIMMOBILIER "Placards encadres" Donale insertion L'AGENDA DU MONDE

12 ligne 1.C. 32,69 18 Igne 28,00 39,70 34,00 38,00 44.37 40,00 46,70 28.00 32,69

REPRODUCTION INTERDITE

offres d'emploi

offres d'emploi

SYSTÈMES ET **SERVICES** INFORMATIQUES

800 personnes dont une majorité de cadres. Les techniques élaborées de rémunération nous les appliquons, mais nous cherchons le candidat qui pourra les faire vivre et évoluer dans notre entreprise.

# responsable de la rémunération

• réaliser et exploiter les enquêtes de salaires • proposer une politique de rémunération à court et moyen terme et élaborer les outils de gestion

• suivre au plan individuel l'application effective de cette politique.

2 à 3 ans d'expérience dans un poste similaire au sein d'une entreprise internationale et la maîtrise de l'anglais nous semblent les conditions nécessaires pour ce poste. Votre réussite vous permettra de prétendre à des fonctions élargies au sein de la Direction du personnel.

Envoyer votre CV. à M. GARY CONTROL DATA 195, rue de Bercy 75582 PARIS CEDEX 12.

**GROUPE BANCAIRE** 

pour le Service ÉTUDES

de sa Direction du PERSONNEL

DIPLÔMÉS D'ÉTUDES

**SUPÉRIEURES** 

Une expérience ou une formation complémentaire dans la fonction personnel sera

Écrire avec C.V. et prétentions sous Nº 87981 B à :

Societe multination CORBEIL cherche

JEUNE CADRE

EXCELENT COMPTABLE
niveau DECS our équivalent
pour lui contier la direction de
son département de comptabilité
générale (équipe de 8 personnes)
Esprit d'organisation
et d'initiative.
Situation stable et d'avenir
Anglals nécessaire
Expérience professionnelle
appréciée

Adr. C.V. et photo, a nº 12.147, EMPLOIS et ENTREPRISES 18, rue Volney. 75002 PARIS

**PROFESSEUR** 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
mps complet. Classe de 6", P.
Institut psycho-pédagogique.
60740 Saint-Maximin.
TEL.: 455-96-10.

offres d'emploi

offres d'emploi

L'O.P.P.B.T.P. (Organisme pro-fessionnel de prévention du bâ-timent et des travaux publics) recherche : STE BARRAS. Provence

STE BARRAS, Provence (Manosque), recherche

1 INGEN, ELECTRONICIEN ayant expérience confirmée et étude et miss au point du système logique et analogique, comaissance en informatique hard et soft sounaitées.

1 TECHNIC, ELECTRONICIEN niveau IV 3 et V 1 ayant bre modrience des circuits logiques et analogiques, connaissances en informatique sounaitées.

1 TECHNICIEN ELECTRONICIEN ELECTROTECHNIQUE ayant expérience en étude et mise au point électrique, automatisme et réquiation, niveau B.T.S. électrotochnique. B.T.S. électrotochnique. B.T.S. électrotochnique. B.T.S. électrotochnique des groupe médic, bant, Marsellle cn. masseur kinsithérapeute D.E. Hom. ou fem. Possibilité association, Tét. (91) 84-827.

HOPITAL DE JOUR adoissants et psycholiques, ch. EDUCATEUR SPECIALISE ou EDUCATEUR SPECIALISE ou EDUCATEUR SPECIALISE ou EDUCATEUR SPECIALISE ou EDUCATEUR TECHNIQUE à temps pieln, libre immédiatement. Env. C.V. sous no \$4.291, J.B.P. 39, rue de l'Arcade, Fondation Curis lessitiut Radium, 24, r. d'Ulm, 5°, cherche

Fondation Carle Institut edium, 26, r. d'Ulm, 5°, cherch MANIPULATRICES

diplômées électroradiologie P. awac C.V. ou sa présan Tél. 433-23-60 (poste 659) Tel. 433-23-60 (poste 469)

Service du MINISTERE
de l'EQUIPEMENT recherche
INGENIEUR chargé d'études,
diplômes axigés, expér. 2 and de
bureau d'études Génie civil.
ilbre de sufte, 2-300 ans.
Ecrire avec C.V. et photo, 8

8.151, « la Monde » Pupilcité,
5, r des Italiens, 7547 Paris-P. importante Société
recherche pour son
SERVICE INFORMATIQUE
JEUNE TITULAIRE
MAÎDISE Informatique
Ecr. avec C.V. et prétent, à
ne 2,875, Spérar, 12, rue
Jean-Jaurès 97897 Pubeaux

**BANQUE SPÉCIALISÉE** 

ur le Département Inspection Générale

INSPECTEUR ADJOINT

Ce poste conviendrait à un candidat, Classe IV minimum, ayant au moins 2 ans d'expérience de l'exploitation bancaire et/ou des engagements.

De nombreux déplacaments en province sont indis-pensables pour mêner à bien des missions à carac-tère varié et formateur.

Ce poste permetirs par la sulte au candidat retenu de poursuivre sa carrière au sein d'un réseau com-mercial couvrant le territoire national.

Adr. C.V., photo et prétentions, sous le n° 34.087 à : PUBLICITE ROGER BLEY 101, rus Résumur. 75002 PARIS, qui transmettra

Une des toutes premières sociétés de traitement en informatique recherche

**Jeunes Ingénieurs - Grandes Ecoles** 

**POUR PARTICIPER A LA REALISATION DE GRANDS PROJETS** 

(NOTAMMENT TELETRAITEMENT ET TEMPS REEL)

Les candidats recherchés devront avoir 1 ou 2 ans d'expérience en informati-

En fonction de leurs aptitudes, ces candidats pourront très rapidement accé-

SEIE

Adresser lettre man. + CV détaillé et photo à M. CLERE sous réf. 73 370/M Sélé-CEGOS : 33, quai Galiléni 92152 SURESNES

que ou être débutants avec spécialisation informatique.

dans le cadre du développement de ses activités dans le domaine de la gestion

POUR GESTION ADMINISTRATIVE 1) UN CHEF DES SERVICES ADMINISTRATIFS (comptabilità, administrațion et paye du personnei, resations de travail, sestion administrative). Formation superfeure ou connătissances equivalentes et experience anterieure de 5 ars au RESPONSABLES nce enterieure de 5 ans au ins dans un poste analogue

2) UN ATTACHÉ DE DIRECTION
excellent rédacteur, chargé
études à dominante juridicu
au Secrétariat général
ormation supérieure ou con
plissances équivalentes et expe

nalisantes equivalentes et experience professionale de 5 ans au moins dans un poste anaio-que exidees Age souhaité: 30/40 ans. Adr. C.V. manuscrif et pret. a O.P.P.B.T.P., 2 bis, r. Michelet. 92130 issy-les-Moulineaux.

WESTINGHOUSE recht pr son Etablissement de CLAYE-SOUTLLY (77410)

CHEF DE SECTION ADMINISTRATION DES COMMANDES unt une bonne expérie de la fonction. Envoyer C.V. détaillé. à Mine GRELE B.P. nº 2 93270 SEVRAN

> IMPORTANT CABINET
> Marques et Brevets
> recherche JEUNE FEMME

CADRE **ADMINISTRATIF** 

30 ans minimum redigeant et parlant parfaltement l'anglais

possédant forte capacité de travail, autorité, esprit irès méthodique et expérien de la responsabilité d'un service de plusieurs personne

Péintures ASTRAL recherche

AIDES CHIMISTES Envoyer C.V. détaille, a

Peintures ASTRAL 11-13, avenue S.-Allende, 94400 VITRY

MAG FRANCE importateur de machines OFFSET ADAST offre belie situation a

CHEF DES VENTES
DEPARTEMENT
CONSOMMABLES
CE cadre commercial experimente dans la vente des
PRODUITS D'IMPRIMERIE PRODUITS D'IMPRIMERI devra recruter et animer équipe de vendeurs de l'ape de Paris pour realiser le budget élaboré vec la direction commerce - Possibilité de promotion; - SALAIRE DE DEBUT ELEVE EN PONCTION DES REFERENCES; - Importante prime d'object

 Importante prime d'objectit;
 Réets avantages sociaux.
Adr. C.V. + photo + prétent. a
 MAG FRANCE MAG FRANCE refer CVC, 15, rue de la Nuée Bieue, 67000 STRASBOURG.

STE MAISONS-ALFORT

**PRIFIMMAGAOGO** TRES EXPERIMENTES
EN ASSEMBLEUR
IBM 379 DOS
Hauts silaires.
INVOYER C V et pretentions à
SONOVISION
94706 MAISONS-ALFORT. GIBERT IFUNE

recherche cour ravon philo-lettres VENDEUR-EUSE CADRE

15 bis, BD ST-DENIS, Paris-2\* Env. lettre manuscrite, photo, C.V. et prétentions.

- GÉNÉRALE D.E.C.S. OU EQUIVALENT SYSC EX Avantages habituels d'expatriement Adresser C.V. et pretentions :
nº 90 4/2. CONTESSE Publicite.
20. avenue de FOpéra, Paris-1º..
ORGANISME PRIVE
de RECHERCHES APPLIQ.
en Milleu Industriel,
proche BANLIEUE OUEST
s'adjoindrail

FINANCIÈRE ET COMPTABLE DE SOCIETES EN

AFRIQUE NOIRE

COMPTABILITÉ

SOCIOLOGUES ETHNOLOGUES DÉMOGRAPHES

pour une activité terrais France, outre-mer), permettan ie recueillir de façon incident des matériaux pour une recharcha personnella

Ecrire en precisant les travaix effectués et domaines privilé-glés sous référence 6411/M a I.C.A. PETITES ANNONCES

IMPORTANT GROUPEMENT PROFESSIONNEL Equipe cran IBM 270-145 SOUS DOS/VS recherche

PROGRAMMEUR D'APPLICATIONS

libéré obligations militaires

Minimum 1 an d'expérience
langage PL/I OPT et/ou
RPG.II. Env. C.V. detaillé,
photo et salaire annuel souhaité

2: A. G. S. A. A., Service du
personnel, 118, rue de Tocquevitle, 75250 PARIS CEDEX 17.

FONDATION CURIE Section hospitalière 6, rue d'Ulm, Paris-8 · cherc

**ELECTRONICIEN** BTS pour maintenance appareits médicaux candidature avec C.V. à M ROSENWALD ADAMEL . LHOMARGY

Division
DINSTRUMENTS S.A.
recherche
pour service études 2 AT3 ELECTRONICIENS reiques années d'expérience - électronique industrielle : — logique. Ecr. avec C.V. su 15, aveni Jean Jaurès, 9/200 IVRY.

CE PARIS recherche DIRECTEURS

COLONIES

Do 2-4 au 16-4-77 et été

Ecr. nº T 96,100 M Régle Monde,
85 bls, r Résumur 75002 Paris. port Entr. de Bätlment et TF RECHERCHE JEUNES COLLABORATFIRS ESSEC.

Unit dy reprint the control of the c 26, rue Sainte-Adelaida, 78000 VERSAILLES

GROUPE INTERNATIONAL D'ASSURANCES recherche SES AGENTS

VOUS DEVEZ

- Almer la vente et aveir
obtenh des résultats probas
- Avoir un bon nivezh géné
- Avoir 21 aus minimum. NOUS VOUS OFFRONS:

— Responsabilités et avant d'une profession libérale

— Formation technique et commerciate compléte

— Rémainération importante

vant la qualité de caudi

Envoyer C.V et photo, a nº 605, Publicité MURATET 15, rue Taltbout, Paris 9º qui transmet

secrétaires

Secrétaire de direction

Société d'Investissements Immobiliers, Paris (8°), Filiale important groupe hancaire

recharche pour son P.-D.G SECRÉTAIRE de grande expérience - 30 ana minimum :

bon niveau culture générale;
 excellente présentation;
 bulingue anglais;
 suivi et gestion dossiers administratifs et com-

activités variées sur différentes Sociétés; possibilité de voyages si disponible.

Expérience immobilière appréciée mais non indispensable Adresser curric. vitae détaillé, lettre manuscrite + photo sous le nº 561.117 M à REGIE-PRESSE, 85 bis rue Résumur, 75002 PARIS, qui transmettra

<u>Secrétaires</u>

Assureur Conseil former an future COLLABORATRICE excellente secrétaire vive et organisée minimum 30 ans. Env C.V., prét., à M. Chanlaut, 48. rue Taitbout, P.A.R.I.S. F.

boxes-autos

EMPLAC. ZONE BLEUF PARKING ZONE BLEUF CENTRE PARIS [DAGGETER] RENTABILITE ASSUREE CREDIT 80 % 280-69-57

demandes d'emploi

INGENIEUR HAUT MIVEAU

Conseil depuis 15 ans, dans groupe bancaire, en Gestion Financière et Gestion Technico-adminis-trativa. Secteur Bâtiment - Travaux Publics. Studieral toute proposition France on pays fran-cophone émanant Grande Entreprise ou Établisse-

Ecrire sous la nº 100 à ele Monde » Publicité, 5. rue des Italiens. — 75427 PARIS (9°)

CENTRALIEN, M.B.A., 29 ans

 3 ans expérience bancaire en diagnostic d'entre-prises et conseil en gestion; étudie toutes propositions conduisant à des responsabilités réelles dans le domaine de la gestion financière (niveau Direction ou Adjoint). 120,000 FRANCS - PARIS

Rorire some nº T. 98.775 M à REGIE-PRESSR. 85 bla. rue Réaumur. Paris (2-), qui transm.

**CHEFS D'ENTREPRISE** 

L'Agence Nationale Pour l'Emploi

vous propose une sélection de collaborateurs :

• INGENIEURS toutes spécialisations

• CADRES administratifs, commerciaux JOURNALISTES (presse écrite et parlée)

CADRE COMMERCIAL. — 29 ans. Institut Français de Gestion. Anglais, Allemand. Expér marketing, promotion des ventes, animation des réseaux CHERCHE: poste à responsabilités. Dispo-nible déplacements (SEC. D). CADRE COMMERCIAL. — 54 ans. Très bonne expèr. Cher des ventes, animation d'équipe, gestion commerciale, contacts haut niveau.
CHERCHE: poste à responsabilités. — R.P. (SEC. D).

CADRE COMMERCIAL. — 36 ans. Ec. Sup. de Commerce Perfectionnement marketing, commerce international Anglais, bonnes notions Allemand et Espagnol. 10 ans arp. vente, promotion et animation des ventes, RECHERCHE: poste nireau direction commerciale ou responsable Agence France. ou Etranger (SEC. D)

F. 32 ans. CREF DE LABORATOIRE CHI-MIE (3º oycle chimie physique) — 6 ans expér. prof contrôle surveillance et marche usines des eaux au Sénégal, en Mauritanie, Cestion budget, relations clients, fournis-seurs, Anglais, Espagnol. RECHERCHE: emploi France ou Etranger (SEC. E).

s'adresser à: AGENCE SPÉCIALISÉE DES INGÉNIEURS ET CADRES 12, rue Blanche 75436 PARIS

CEDEX 09 tél.: 280.61.46 poste 71.

CADRE, 33 ans. rech. poste a resp. animateur F. perm. très bnes conn. dist., ét. tes prop. dis ries régions. Ecr., n° E 9,811 HAVAS 31002 TOULOUSE traductions <u>Demande</u>

JF., 37 ens. bac, bonne presentation englas simple,
secretaire direction continuée
10 ans d'experience,
cherche poste
Presse, Ingén. Conseil, Avocat
ob autre di intéressant.
Ecr. no Topó 131 M Régie-Prese
85 bis, rue Réaumur, Perus (21
J. H., ALLEM, TRADUCTEUR
techn., exp. esp. all , dipl ESIT
+licence droit, ch. empl. stable
Ecr. no 3 999 a le Monde » P.,
7, des Italiens, 7507 Paris-9

H. 30 ans. classe IV annee prep.
CESB, bines connaissances de la profession, 8 ans d'expèr dont 4 prospections PME-PMI, etude billan, constitution dossiers tous crédits, 1 an sous-direct d'agce, étude ties prop. règ molifier CHARLES, 11, rue Pascel.
95160 Montmorancy INGEN. D'AFFAIRES EXPÉR.

Installations générales turbo-ma Chines, générateurs vapeur, co-pable diriger proupe techniciens ou ingénieurs d'éffaires, soun sit de engineering ou installat Ecr. ns. 2007, et Monde : P. 5 r des Italiens, 7547? Paris-P PROFESSEUR CERTIFIÉ DHAZIONE - CHIWLE

EXPERIMENTE
alt 10 h semains, terminale
COURS PRIVE 237-34 39 TW, COURS PRIVE 237.34.39

J. H. 24 a., 2 a. exper. BAC G2 certif. compt. DECS. recenerche of ds Ste Française au Maroc. Ecr no 8 153, et a Mande pub. 5, r des italiens, 75427 Paris-9.

J. H. 28 a., lic. Sc. Eco., certif. compt. du DECS. Certif. rurid. en cours, ch. stepe expt. compt. DENIS LE MACUT, 5, rure R. Berrurier, 78320 Le Masnii-Saint-Denis

Etua. en doct, d'État, charche trad. spèc. doms., litts, angi., franç.: thème et vers.; ital., ca-talan: vers. fr. et angi. 554-44-43

capitaux ou proposit. com.

Reference 1er ordre, disposar capitaux importants, etudierali loutes propositions - ou participation FRANCE of ETRANGER Sur références sérieuses.

Ecrire M. BONTIER 65, av. Marceau 75116 Paris c.tr. cours

et lecons J.F. Iriand., 23 a., etud. don. c. angi. F Magennis. 326-66-65 met. ENGLISH par professeur americaine experte. 637-83-46 (20 h.).
J.F., 1s Prix de Conserv., dne a domic. cours plane. 236-92-79.

autos-vente A vendre R-5 TS 1976
tr. o. et., 1 main, 2 tons (tree metal. et bieu fonce), 29 000 km., Px 18 500 F T. 205-70-71. H.B.

Voir . notre immobilier en page 22

les annonces classées du Monde

sont reçues par téléphone du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 - de 13 h 30 à 18 h

> au 233-44-21 postes 392 et 364

Anglate et expérience technique sur équipement Ecrire avec C.V. at prétantions à YREL B.P. 149. 78000 Versailles Cedex

VOUS SAVEZ ECRIRE, VOUS CONNAISSEZ BUEN L'ANGLAIS... une agence de publicité en forte aspanaion vous offre un poste de

YREL INFORMATIQUE

recherche
pour son département périphérique O.E.M.

INGÉNIEUR TECHNICO-COMMERCIAL

round:
assumer promotion et vente de mémoires à tores et d'ensembles magnétiques compatibles avec les principaux mini-ordinateurs.

RÉDACTRICE CONCEPTRICE (nous n'avons aucun prajuge à l'encontre de la culture littéraire)

Téléphoner à M BESSET 281-19-80 (heures de burezu).

Somété spécialisée dans opérations financières propose à un nombre limité de commerciaux un poste de

CONSEILLER: FINANCIER Après avoir reçu une formation de nase, il iui sera conflè la responsabilité de créer et de suivre une clientèle particulière à laquelle il pourra proposer un produit financier speculatif. Le poste convient à un nomme ou une femme jeune de niveau supérieur

La rémonération, liée à la rentabilité, peut être très importante. Envoyer C.V. + photo & M. PIERCOURT, CICOMAP. 4, svenue Marceau, Paris (8°)

ÉLEGTRONIQUE recharche pour sa

IMPORTANTE SOCIÉTÉ

DIVISION INFORMATIQUE **INGÉNIEUR** 

POSITION H

 ayant plusieurs années d'industrie et de respon-sabilités de service; des connaissances en périphérique d'Informa-tique pour la responsabilité d'une plate-forme de contrôle de périphériques d'informatique et matériel de salsie de données.

Envoyer curriculum vitae détaillé et prétentions à SIPEP, 3, rue de Choiseul 75002 PARIS, sous le p° 5,380

OEGANISATION INTERNATIONALE SIEGE PARIS (Langue de travail Angleis - Français - Espagnol) recherche le FEVRIER TRADUCTEUR (TRICE) ···

expérimenté de nationalité et langue maternelle françaises Enrire avec C.V. et prétentions à REGIE PRESSE n° T 96120 M. 85 bis, rue Résumuy - PARIS-2:

ORGANISATION PROFESSIONNELLE PARIS

**FORMATEURS** 

susceptibles d'élaborer et de suivre cours par cor-respondance de préparation au C.A.P. comptabilité Matières : comptabilité, maths, français. Ecrire nº T 095.048 M, REGIE-PRESE, 85 bis, rus Résumur, PARIS (2º).

Mort de Charles Haguenauer

Les études japonaises et coréennes sont en deuil. En la per sonne de Charles Haguenauer, qui vient de mourir quelques semaines après son quatre-vingtième anniversaire, elles ont perdu le maître qui, pendant plus de cinquante ans, les a stimu-lées et portées à un haut niveau de développement scientifique dans notre pays.

penir n'avait cessé de le poursuivre, il vécui avec dans son sac à dos une grammaire japonaise è d'itée en Allemagne. L'épreuve terminée, il commença à travailler sous la direction de ces grands hommes qu'une su réunir pour le plus grand bien de l'étudiant du temps : les sinologues Marcel Granet, Henri Maspero et Paul Pelliot, l'indianiste Sylvain Lévi, le linl'maianiste Sylvain Levi, le tin-guiste Antoine Meillet, le socio-logue Marcel Mauss. Mais c'est vers le Japon et la Corée, domaines demeurés longtemps fermés a u x étrangers et qui constituaient pour leurs recher-ches des terres quasiment inex-plorées, qu'allait se porter sur-tout sa propre atlention. Parti au Japon en 1921, il allait, l'année suivante, y devenir le premier pensionnaire de la maison francojaponaise, fondée sous l'égide de Paul Claudel et où il eut la joie d'avoir pour maitre Sylvain Lévi. Durant huit ans, il parcourra en tous sens le Japon, la Corée, la Mandchourie, les îles Ryükyü. Formose et jera des voyages à travers la Chine.

Travailleur infatigable, esprit inlassablement en évetl, il s'in-téressera à tout ce que lui révèle un monde traditionnel en train de disparaitre. Archéologue, linquiste, ethnographe, historien des religions, des institutions, de la littérature, aucun point de vue n'échappe à sa curiosité ardente en mêms temps qu'à un esprit critique him apparent la la company de la la company de la com esprit critique bien ancré, qui le gardera toujours des enthou-siasmes trop faciles. Il n'était pas pour autant coupé des réa-lités de l'heure et faisait fonction de correspondant de l'Agence

Rentré à Paris en 1932, il allatt y occuper la chaire de japonais de l'Ecole des langues orientales, qu'il ne devait quitter qu'en 1953, date à laquelle il jut nommé pro-

CI CA POUR VOS COMMUNICATIONS Voez noez téléphonez vos messages. Hous les télevos. Vos correspondants nous réproduct par télex : nous voes téléphonens. SERVICE TELEX 345.21.62 + 345.00.28

38, Avenue Daumesnil, 75012 PARIS

Né en 1896 à Caen, où il passa jesseur à la jaculté des lettres sa jeunesse, Charles Haguenauer et sciences humaines de Paris. Il enseigna, à partir de 1933, à pour les langues. Durant toute la guerre de 1914, dont l'horrible qui le nomma officiellement en 1914. jesseur à la jaculté des lettres et sciences humaines de Paris. Il enseigna, à partir de 1933, à l'Ecole pratique des hautes études, qui le nomma officiellement en 1940 directeur d'études des reli-gions de l'Extrême-Orient. Il obtint en 1959, de l'université de Paris, la jondation d'un Institut des houtes études insymaises et des hautes études japonaises et d'un Centre d'études coréennes, aujourd'hui intégrés aux instituts d'Asie du Collège de France. C'est grâce à ses efforts qu'ont c'est grace à ses espors qu'on-été créés les cours de langue et de civilisation coréennes, tant de l'Ecole des langues orientales que de la Sorbonne. Il prit sa retraite en 1968. Son œuvre, à la rigueur exem-

platre, fondée sur une documentation combien vaste et dont ne manquait pourtant jamais de dénoncer sans illusion les limites. est beaucoup trop considérable pour qu'on puisse en faire pren-dre ici la mesure. La pièce mat-tresse en est sa thèse, dont la première partie fut éditée en 1956 sous le tilre Origines de la civi-lisation japonaise, introduction à lisation japonaise, introduction à l'étude de la préhistoire du Japon (éd. Klincksieck). Citons encore sa Morphologie du japonais moderne (1951) (même éditeur), sa présentation du coréen, du japonais et des parlers annous dans les Langues du monde (1952), et des articles sur des sustes religieux au historique tels sujets religieux ou historiques tels que Sorciers et sorcières en Corée, que sorciers et sorcieres en Coree, la Représentation de la mort dans le Japon antique, Lieux d'asile au Japon et en Corée, les Japonais à Formose, etc. Tous ces articles sont actuellement l'objet d'une réédition en volumes aux éditions Brill de Leyde. Est par guilleux en posé d'impression par ailleurs en voie d'impression son dernier ouvrage, Nouvelles Recherches comparées sur le japonais et les langues altaïques (Asiathèque, Paris).

Derrière une sobriété d'expression, une bonhomie qui servaient en partie à protéger une sensibi-lité très vive, l'homme cachait d'inépuisables trésors d'affection. A ceux qui le reconnurent tel qu'il étatt au fond de lui-même, il inspira qu'il était au fond de lui-même, il inspira un sentiment d'attachement extrêmement intense.
En tant que maître, il passait pour rude, mais il était intuitif et juste. Ironique ou marmoréen à l'égard de tout ce qui relevait de l'esprit de facilité, il se découvait d'un dévouement sans limites à l'étudiant qui avait acquis sa confiance. Loin de le diminuer, la vieillesse n'avait fait que le grandir. Sa mort, qui a été celle d'un sage, a été son ultime enset-

> BERNARD FRANK. directeur d'études à l'Ecole pratique des hautes études.

alors qu'il descendait un chemin et s'est retourné en tombant dans un torrent pen profond qui coulait en contrebas. Les secours furent rapidement organisés ; vingt-cinq enfants blessés furent conduits à l'hôpital de Bonneville, Aucun ne paraît en danger.

A Douai (Nord), une automobile est tombée dans un canal durant la nuit de la Saint-Sylvestre, après une fausse manœuvre. Cinq personnes se trouvaient Les retours sur les routes en cette fin de week-end, qui coin-cidait avec la fin des vacances cidait avec la fin des vacances scolaires, auront finalement été plus étalés et moins difficiles qu'on ne le redoutait. S'il y a eu une sorte de trève dans le manvais temps, le brouillard et le verglas ont toutefois provoqué plusieurs accidents.

Le plus grave a eu lieu en Haute-Savole, dans la matinée du samedi le janvier, près du Pelit Bornand -les - Gilères. Un autocar transportant cinquante-

ÉQUIPEMENT ET RÉGIONS

du samedi les janvier, près du vre. Cinq personnes se trouvaient petit Bornand - les - Gilères. Un a bord ; quatre se sont noyées. Sur un plan plus général, huit enfants d'une colonie de vacances dijonnaise et douze moniteurs a dérapé sur le verglas route en 1976, et le désir des

suite prendre le maquis, où il se

suite prendre le maquis, où il se tient toujours).

Au total, 38 % des actions ont été revendiquées en 1978, contre 47 % en 1975 et 49 % en 1974.

Mais il faut observer que les attentats ayant visé des person-nalités autonomistes ne peuvent être imputés à des organisation de fait. Cette constantation

de fait. Cette constatation conduit autonomistes et nationa-listes à y voir «la main des

Quoi qu'il en soit, 1977 a commence sous le signe des atten-

tats. Dans la proche région bas-tialse, deux pylones d'Electricité

daise, deux pyiones d'alectricité de France ont été détruits et le courant coupé pendant plusieurs heures dans la muit du 1s au 2 janvier. Les bureaux d'une société immobilière à Borgo et ceux du Crédit hôtelier à Ajacclo ont également été plastiqués.

ont également été plastiqués.

Au sujet de ce dernier attentat,

M. Emîle Arrighi de Casanova,
président du Comité économique
et social régional et du Comité
régional du tourisme, a déclaré :
« La violence est décidément
mauvaise conseillère. Voilà qu'elle
s'exerce contre le Crédit hôtelier.
La cible est bien mal choise pour
qui sait le rôle de cet établissement en japeur des petites et

ment en faveur des petites et moyennes entreprises insulaires,

la compréhension de ses diri-geants pour les problèmes d'échéances consécutifs à la mau-vaise saison et la part qu'avec le

réseau des banques populatres il semble décidé à prendre dans la création d'une société d'établis-sement régional reconnue par tous les milieux professionnels

sans distinction d'opinion comme

PAUL SILYANI,

pouvoirs publics de lutter contre les consommations excessives de carburant, devraient entraîner, au cours des prochains mois un net renforcement des contrôles de dépassement des vitesses régle-

mentaires. Nul doute qu'à ce propos se développe la polémique sur la nécessité et la manière de sanctionner les chauffeurs récalcitrants. Un de nos lecteurs verse une idée au dossier.

# - Libres opinions -

par PIERRE LEBÈGUE

S ELON les contorsions du « serpent » monétaire, les incidents au Moyen-Orient ou la publication des statistiques relatives aux accidents de la circulation, les limitations de vitesse nous sont présentées comme le fondement de la sécurité routière, une conséquence du conflit israélo-arabe ou un devoir d'économie nationale. En la matière, une seule chose est indubitable : ces limitations sont mal respectées.

reçu de réponse. Il faudrait remédier à l'insouclance des chauffeurs quast supersoniques, même si la nécessité de limiter la vitesse n'est ni évidente ni expliquée de facon convaincante.

La méthode chirurgicale d'amputation du permis de conduire d'application trop sélective pour être retenue :

qu'il paie ses impôts et entretient de bons rapports avec ses volsins, le bistouri le privera inexorablement de ce cher appendice rose s'il ne peut faire - examiner son cas avec bienveillance par... -.

(ou 50,5 %, je ne sais) des électeurs, au nom de l'égalité. Surtout en cette période d'hypersensibilité au capital et à la richesse. Enfin, l'application sur-le-champ d'une sanction classique est

décoché par la passagère au gendarme. Une nouvelle approche du problème semble donc indispensable si les limitations de vitesse — quelles qu'elles scient — doivent être

Certains - psychosociologues - comparent volontiers l'homme au voiant à un extra-terrestre dont la conscience est totalement étrangère au comportement.

băton, hélas i sélectif, infligez-lui, Monsieur le ministre de l'intérieur, deux heures de retenue, quelle que soit son identité. Comment ?

permis de conduire et remise d'un «laissez-passer » horo-daté. Circulation libre jusqu'à l'aire de stationnement indiquée par le représentant de l'autorité, puis attente d'une durée proportionnelle à la gravité du délit

Liaisons périodiques par estafettes entre le lieu d'embuscade et le purgatoire pour la restitution du trésor rose en fin de pénitence. Si pour réduire (de très, très, très peu) la pression fiscale, les trais de fonctionnement du système proposé devalent être imputés directement aux contrevenants, un modeste timbre-amende vendu sur place ferait l'affaire. Mais, suriout : pas trop cher, car si pour une faute - excès de vitesse - deux sanctions étalent prises, retenue et amende, la règle Non bis in idem serait violée. (Cela ful est-il jamais arrivé?)

L'idée mérite-t-elle un essal ? Même près de chez moi, je m'y

# L'année de la violence

Corse

De notre correspondant

Ajaccio. - Deux cent quatrevingt-dix-huit actions violentes ont été commises en Corse pen-dant l'année 1976. On en avait dénombré deux cent vingt-six en 1975, cent onze en 1974, qua-rante-deux en 1973, dix-huit en 1972, neuf en 1971 et une cen-taine au cours des années 1964 à 1970. Le moins que l'on puisse dire est que les appels à la réflexion, qui se sont pourtant mul-tipliés, n'ont pas été entendus. Mgr Jean-Charles Thomas, évè-

que de l'église de Corse, qui à la fin de 1975 en appelait à « l'âme et conscience de ceux qui arment les bras des plastiqueurs », peut, un an après, constater : « On sait toujours quand commence un conflit par action violente, on peut rarement prévoir quand et comment il finira et combien de personnes auront à en souffrir.»

En attendant un hypothétique dialogue entre « adversaires », on dialogue entre « adversaires », on se préoccupe d'analyser la statistique 1976 des actions violentes : deux cent quarante-six attentats par explosif (dont deux cent vingt-trois réussis), sept coups de main par commando armé et masqué, cinq incendies, trente mitraillages d'établissements publics ou privés. Beaucoup de ces actions n'ont aucun mobile politique : plus de la moitié, en effet, relèvent du droit commun (ractet, intimidation, rivalité commerciale, etc.). merciale, etc.).

Les actions de caractère politique sont au nombre de cent quarante environ. Cent douze ont fait l'objet de revendications précises : dix-neuf par l'ex-Front nisation qui a prononce sa pro-pre dissolution fin mars 1976; soixante et une par le Front de soixante et une par le Front de libération nationale de la Corse (F.L.N.C.), organisation créée le 5 mai de la même année; onze par l'Action révolutionnaire corse, onze par le Front de Balagne anti-italien et dix par des mouvements divers (dont une par M. Max Simeoni, qui devait en-

FAITS DIVERS

Réveillon tragique

dans le Val-d'Oise UN PÈRE DE TROIS ENFANTS

EST TUÉ D'UNE BALLE AU COURS D'UNE BAGARRE

La nult de la Saint-Sylvestre donné lieu à plusieurs incidents dont certains ont dégénéré en drames. Le plus grave d'entre eux a eu pour théâtre le petit bourg d'Eragny-sur-Oise (Vai-d'Oise) et a coûté la vie à un jeune père de famille âgé de trente ans.

il était 2 heures du matin, samedi 1º janvier, le réveillon battait son plein à La Grillardine, une auberge de la place de la République, qui accueille d'ordinaire les jeunes de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise. Soudain, trois hommes entrent et demandent des provisions au patron de l'établissement, qui refuse de leur servir autre chose que du cham-

pagne. Furieux, les trois hommes quitte La Grillardine non sans briser une vitre, et rentrent dans un pavilion voisin, chez M. et Mme Chatelain, où eux-même participaient à un

réveillon. Vers 4 h. 30, une trentaine de clients partent de l'auberge et, équipés de barres de fer et de manches de ploche, se dirigent vers la maison de la familie Chatelain. A l'aide de plerres prises sur un chantier voisin, ils brisent les avant de crever les tableaux et de décrocher les suspensions. Un invité de M. at Mme Chatelain, M. Charles Bousquet, quarante et un ans, et selsit d'une carabine et fit feu en direction du groupe d'assaillants attelgnant en pleine tête M. Lucier Prigent, trente ans, père de trois second projectile frappe M. Alain Martel, vingt-neuf ans, à la politine ; ce demier est toujours dans un état

M. Bousquet a été longuement entendu par les policiers de Pontoise. Selon les premières obser vations des enquêteurs, il ne paraît pas avoir agi sous l'empire d'un état alcoolique, mais sous l'effet de

– PORTRAIT – Rémi Parmentier, l'ami des baleines

Ce jeune homme est l'ami des baleines. Orques, rorquals bleus, baleines bianches et autres cétacés comme les marsouins et les dauphins n'ont pas de secret pour lui. Et il tremble pour eux, car cartaines de ces espèces sont en péril. Rémi Parmenllet. dix-neut ans, étudiant en histoire et en anglais, est aussi un militant. Silionnant Paris sur sa bicyclette, il fall partie de la célèbre association les Amis de la terre. Il est, en outre, le représentant en France du Projet Jonas (1), mouvement international qui lutte pour obtenir l'arrêt de la chasse aux cétacés.

Le sort de ces grands mammilères marins est de plus en plus précaire. Décimés depuis l'invention, en 1868, du canon lance-harpon, pourchassés par les flottes japonaise et soviétique, transformés en margarine, gélatine ou produits de beauté, les baleines et leurs - perents - sont sur le point de disparaitre. Les rorquais bieus, qui, avec leur 33 mètres de long et leur 120 tonnes, sont les plus grands animaux de tous les temps, ne sont plus que quatre mille... Quant aux vrales baleines, on n'en trouve plus

que quelques dizalnes dans les mers du Nord. Pourtant, Rémi Parmentier ne désespère pas. « Nous avons obtenu, dit-il, que la France applique un embargo sur les produits baleiniers, finis ou non finis. Cet embargo entre en application à partir du 1er janvier. Nous avons entrepris des démarches pour qu'il soit étendu à tout le Marché commun. Diverses espèces de cétacés,

dauphins et marsouins surtout, tréquentent les côtes trançaises où ils sont légalement protégés. Cette protection es néanmoins insufficante. Aussi, et avec

l'appui de M. Charles Roux, spé-

geant, dans les eaux territoriales trançaises, tous les mammitères marins menacés. - De plus, annonce Rémi Parmentier, nous alions lancer dès janvier une campagne de boycottage de tous les produits japonals et soviétiques, même non baleiniers. Ce genre de campagne est généralement efficace. Non contents de tuer les cétaces, les hommes les mettent

cialiste des cétaces au Museum,

le Projet Jonas a demandé au

ministère de la qualité de la vie

de promulguer un arrêté proté-

aussi en prison : les responsables du Projet Jonas regrettent la présence de dauphins au Moulin Rouge et la récente capture d'une orque par le Marineland d'Antibes. Si je lutte pour les cétacés nous dit Rémi Parmentier, c'est parce qu'en dépit de leur intel-

ligence ils n'ont pas modifié leur milleu naturel. L'intelligence ne consiste donc pas torcément à surpasser la nature : une leçon pour l'espèce humaine... -En 1975 et 1976, certains des responsables du Projet Jones ont participé aux expéditions Greenpeace, qui se aont opposées aux baleiniers dans le Pacifique noird : cette année, un baleinler russe a été abordé et mille quatre cents cétacés environ ont été sauvés... L'expédition Greenpeace a découvert, liotlant sur la mer, le cadavre d'un calmar de 10 mètres... Mels Rémi Parmentier croit avoir vu encore mieux ; - Au cours de l'été 1975, je campais sur les bords du loch Ness. Un jour, j'ai vu très nettement deux 

JEAN-JACQUES BARLOY.

(1) Projet Jonas, Amis de la terre, 117, avenue de Cholsy. 75013 Paris.

Excès de vitesse et répression

Pourquoi ? La question, si elle a jamais été posée, ne semble pas avoir

Même si le délinquant peut prouver qu'il est bon citoyen,

Il est extremement improbable, l'amputation étant intervenue, que ses moyens lui permettent d'engager un chauffeur jusqu'à l'amnistle ou l'expiration de la peine. La thérapeutique de l'amende est trop susceptible d'irriter 49,5 %

trop aléatoire, selon l'identité du contrevenant, son âge ou le sourire

Plus prosaïquement, je penche à croire que l'automobiliste n'a pas tout à fait achevé son adolescence, et qu'il a parfols des réactions puériles devant le panneau - Radar ». Alors, plutôl que lui asséner un coup de bâton blanc, coup de

Excès de vitesse = arrêt au barrage de police. Confiscation du

QUALITÉ DE LA VIE

# L'immobilier

### appartements vente HUCHETTE - Propriétaire vend surfaces à aménager, 227-13-73.

Paris Rive droite

AV. HENRI-MARTIN Dans be imm. gd 5/6 p. tt cft, jardir privatif, 2 serv., park. 924-86-74 ILE SAINT-LOUIS
SOLEIL PRESTIGIEUX APPT
SUR SEINE - 65 à 200 M2.
F.I.M. - 635-33-67.

JOUFFROY - 3 P. 70 m<sup>2</sup> t toll, 5" sans asc., 260 000 F. GUY GELIN Tell: 754-68-47 ou 500-57-06. S/PLACE DES VOSGES RAVISS. APPT 200 m2 envir Boiseries - Soleli - Tél. 622-02-17

Boiseries - Soien - tei, 842-92-97.

16° S/BGIS, EL, elevé. Magnit.
APT décoré. Gde terr armen.
Prix 2,900,000 F. - 622-02-17.

MARAIS. - Bel imm. Grand
5 pces, cuis., s. bains, w.c.
Tél. 480000 F. - Tél. 227-84-40 FG SAINT-HONORÉ

CHARME - SOLFIL 200 m2 - 5 P., 3 bains, serv. Profession liberate FRANK ARTHUR - 924-07-69 NEUILLY - SAUSSAYE NAUJALI - JAUJANIA LUX II. D. décor décorne Récept. 5 chbres, salle de Jeux Service, garage Libre Immédiatament. FRANK ARTHUR - 924-07-69

Paris Rive gauche

PANTHEON Particulier vend très beau studio de caractère 35 m2. Téléphone tous les jours après 18 h. 30 au : 229-33-51. Gd appt 5 p. S/Seine. 3º étal. Gd appt 5 p. S/Seine. 3º étal. Asc. et possib. park. Prix : 1.800,000 vis. s/pi. 13 a 16 h. Placement experiences.

MAINE - MONTPARNASSE appts occupés + 1 magasin ng 65 m2 · Prix : 600,000 P. . 13 à 18 h. : 1, r. Asselles. XVº FRONT DE SEINE fram. Studio ti couft, park., 225,000 F TVA incluse, Jam. hab., et. élevé Tél. Mine TOPPO : SUF. 62-74. 

ST-GERMAIN-DES-PRÉS Dans HOTEL PART, XVIII EXCEPT S/JARDIN 220 m2. 5 pièces groupées + 2 indép., studio de service, park. Prof. libérale. 924-07-69

Région parisienne

COLOMBES - DBLE LIVING CHBRES - 15° Saint-Lazare Nams résidence, - Tél. 225-61-42. yERSAILLES - Immeub. récent pierre de taille traité (açon château, rez-de-ch. 135 m2, liv., s. à manger, 2 chres, 3 s. de babs. Terrasse 120 m2 s/Parc privatil. Immeuble 2 ba 1/2 PASSIM - 784-82-83

Province

OUISTREHAM 80 km Paris, sur côte r 228 km Paris, sur côte normande 24 appls, tl confort. Vue s/mer. Du STUDIO eu 4 P., loggias. Agce LE LAY - Tél. (31) 97-18-31

appartements : occupés :

SPECIAL PLACEMENT

appartem. achat

DISPOSE PAIEMENT COMP 2 è 3 p. Paris, préférence 5°, 6°, 7°, 14°, 15°, 16°, 12°, T. 873-23-55 ACH. DIRECT. CPT URGENT 2 à 4 p. PARIS, rive gauche PRES FACULTE, avec or sans travaux. Ecrire LAGACHE. 16, avenue de la Dama-Blanche, 4120 FONTENAY SOUS BOIS. constructions neuves

POSSIBILITE LOCATION ET GESTION PAR NOS SOINS PRIX NON REVISABLES DES LA RESERVATION

PORT-ROYAL Studio 207,000 F 2 p., 61 m2 520,000 F Habitables fin 1977 XV - RUE DE L'EGLISE - Studios, vrales culsines - 2-3 et 5 p. av. lerrasses Habitables & trimestre 77

PRES RUE DU POTEAU - Studio 126.000 F Studio 126.000 F (parkings compris) 2-3 et 4 p. avec terrasse Habitables 21rimestre 77

MMOBILIERE FRIEDLAND , av. de Friedland - 225-93-6

locations non meublées Offre

**Paris** Alésia. P. a p., r.-de-ch. clair, 2 p. 45 m2, cuis. &d., s. d'eau, iti. 850+repr. 6.500. T. SSP-61-19.

16e 25, rue NICOLO - 2 P., sal. balrs, tél., 1.790 F boutes charges comprises. Vis. ce jour de 13 h à 16 h : COURTOIS ANJ. 21-29

MOUFFETARD Stadios refalts nearls, 900 à 1,200, 337-49-39, PORT-ROYAL, îm. neuf, studios 705 et 1,400 F — Tél. 327-69-59.

locations non meublées Demande

LOCATIONS SANS AGENCE OFFICE DES LOCATAIRES

Immobilier

(information)

bureaux

Recherchons surt, bureaux 450/ 300 m2 dans le 1= arrdt, Opére, Palais-Royal, Ecrire POUGNET, 5, cité Trèvise, 75009 PARIS.

à 20 BUREAUX tous quartiers. Locations sans pas-de-porte. AG. MAILLOT. Tél. : 293-45-55. locaux indust.

Propriétaire loue directement banl. Cuest, prox. la Défense, 709 m2 atsilers ou estrepôts + 350 m2 bureaux.
Tél. après 18 h. : 624-71-66.

**Boutiques** Boutique d'angle, 134. Bail tous commerces. Téléph. : 331-53-12.

propriétés NANTES Château Louis XIII 7 ha — Malson récente 2 he boisés. — BELZ, Morbihan, Paté près mer, 6 P., vestes dépendances. CELTIQUE, 2 rue Héronnière. NANTES.

terrains Vend sortie TOULOUSE 25 ha terrain à bâlir autour duquel se construira prochainement lycle, centre commercial.

villas

PARC MAISONS-LAFFITTE

هكذا من الأصل

CUALITÉS André Mali

The Date of the Park of the Park 200 Table 10 THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF -----er of the de Meaning,

LI PRATTY SOURCE

of the Late of the SECTION AND A SECTION ASSESSMENT A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY. The same of the same of the same The second secon The Paris Date acarle de mi The second of the second

the state of Park Care in A STATE OF THE PARTY OF THE PAR Chamber The state of the s CARLONICA DE LA MARIANTE こうようこれ みじが結婚を報う策で A COURT OF THE PARTY OF The second of the second secon A STATE OF THE PARTY OF THE PAR r gratia ang areas rain in ing 🙀 ACCOUNTS OF THE PARTY OF THE PA 1. 150 100mm + 会 直接接 蘇 - 1995年の大学の1992年 第一直**を開発を発展し、20** 

つ 欠3は、ほごかあれる (動) 対策を導

া জনা কলে কলে প্ৰায়েক প্ৰায়েক 📸

la ne des Petites-Leuries « liberee »

- <u>::-</u>

447

-1 :-- .- .

Netz-1 as a mark

Section 1997

Der jew

7: 25.00

44 14 15

Services ET SET

A ....

Grand Control of the Control of the

In regression on the second

St. Action of the Control of the Con

25.0

per test gode de alles mente Communication of the second section of the section of the second section of the section of the second section of the se THE EMPERIORS AND RESIDENCE AND EMPERIOR remerca artes i Curetabe LOCAL TO LICENSE STAR ST. IN THE PARTY Fig. 24 Parties # 12 Santiff ners and at house its statement アミュース 石門(路) 64 - 684 - 高級領 ನಿಜಿಟ್ ವ್ಯಾತ್ *ಸಿಕ್ಕ್ ಕೆಟ್*ಡ್ಡ್ ಸ TOTAL TOTAL CONTRACT OF THE PARTY. क्रमांक के स्थान के कुलेक्स्का and the large day water a figh 大二十 经四种政治 海绵色 注 大學 TELESCO COM IN 1886 CONTROL Tiene auforma erration bie de COUNTY COUNTY OF SERVICE तरत प्रशिक्षाकारक के वह उत्तर हैं। The man are least to be taken the take THE THE PROPERTY OF

Tius Isaaca, sha<del>nga iga ma</del> States and designation of the same Mercal dell'allepatro la silon di les appartures d'experient gé-The state of the same of the s The Print of Standing of Stand traters Nambreums, Bigigi PERSON SINGLES STANDED IN marchetter to pleterate en fant tates with asset, ga en rentutie, in exteriore de gant ter o er end e nem a finale cot tabitet bu d'eleme sincedistributions of a majoris vice & American services of the St. of Center Call pay do là for de Faulters JEAN PERRIEL



# La région parisienne

# es retours

mentaires. Nul doute qu'il se de propos se développe la point et au sur la nécessité et la mandaire de sanctionner les chauffeur se calcitrants. Un de nos leve verse une idée au dossier.

# opinions

Eligina de la como

# esse et répression

HERRE LEBEGUE

p a corpora - monétaire, les incidents au ablication des statistiques relatives au dion, les fimitations de vitesse nous son mant de la sécurité routière, une cons the out in devoir d'économie nationse constitute ces lindubitable : ces limitation

male até posée, ne semble pas avol Insouciance des chaufteurs qua

Acessité de limiter la vitesse n'est n an convencente. demputation du permis de conduir tive pour être retenue : g peut prouver, qu'il es: bon citoyen Attent de bons rapports avec ses voisins Supplement of ce cher schangice us ar son cas avec blenvellance par

Sengager un chauffeur jusqu'à l'amissi sande est trop susceptible d'imier 45 % s'électeurs, su nom de l'égalité. Surce atomité su capital et à la monesse. te-champ Cane senction classique et

s de confravenent, son age ou le soute de problème semblo done neispensely quelles qu'elles soient - conen es

SCHEE . COMPRIENT VOICHT STE TRATTE & ant la conscience est totalement étanges penche à craire que l'automos es au

adplescence, et qui a parte de e-paratiete - Autor -. Minter un como de baton bluro, com el se lui, Monsieur le ministre in traelle guit soit son identi-

M en barrade de colice Commune is stalignmement indiques to the Minute d'une durée propositions : :

g estatetres entire le bell d'ambitible e zijon du trésar rose, en ilin de celana s. frite. tres post ta prett in hites & **para i proposa. S**evalenti etta 1925 inter un modeste borbre-bruist ett. sia, auction : pas trop and in it in person -- deux sanctions em en pri Nos bis in stem sem : :: :: ...

enat-7 Même près de char mil 51

# E DE LA VIE

er l'ami des baleins E-2022 223 20127 - 1 1182 la Papier James a comerce mailting on a committee 2794 geant, sers -françaises. 7.7 Figure 1907 287 + 25 12 antonce for for the tions with the profit **carpicre** de 1941-195 10:00 PR 2700 10 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 1 mera Ce garre la maria 8 2 an areas established Page 10 Pro-BURSI OF THE THE STREET OF THE STREET 12.55 Marin Factor 1 1972 F 87 THE SECOND STREET SECOND g# DALLE DE S. . e**jaron** 📑 五百年 90 CONSIST OF THE PARTY a entraces. 1 34 30 readert32 /- --1077 gar garante 70 Greenseut! 238 teer and the - Bre-DB:7.229 11 12 F-14 ya mena dubit. grand? 201 455 28° factory of the 担づくり DAM' Farmette engare miss of the 4 THE TELL THE PARTY OF THE PARTY 2. Appears

envahie par ce silence si partiveilleux de grâce et de légèrete. le dernier survivant des « parapluies » de Victor Baltard, C'est l'ex-« pavillon de la volaille et des cenfs », jadis perdu dans l'entrelacs gris de poussière des grandes Halles du cœur de Paris. Son vovage aura duré physiques mois. A contempler l'élégant équilibre de cette architecture métallique aujourd'hui reconstruite. cette richesse que la poussière des années avait fini par cacher, on se sent ému. Large assise du premier niveau — de 40 mètres sur 50 mètres - surmonté de deux «lanterneaux», plus étroits — l'édifice haut de 23 mètres est peint dans un « bleu pétrole » dont le ton assourdi s'harmonise avec

le paysage environnant. Ça et là apparaissent de fines ornementations, de inscriptions : « Fonderies de Mazières, Bourges, 1856 », évoquant le souvenir de Napoléon III. Seules manquent encore, sur les contreforts en façade, les céramiques « rouille » en cours de rénovation. Sous la haute voûte, claire comme celle colonnes, tout est d'une couleur « vert tilleul », adoucie par la transparence des vitres placées la structure métallique. Espace immense, vide qu'a ourdit à peine au long des bas-côtés. Celle-cl est

# ACTUALITÉS André Malraux chez Baltard à Nogent-sur-Marne...

Marne, sur l'esplanade stabilisaient, comme dans un jeu de construction, la charpente de culier de la neige, se dresse, mer- l'ex-pavilion de la voiaille. Car les vents soufflent parfois avec force sur cette hauteur qui domine les borde de Marne.

### Le centre culturel

C'est face à la rivière, loin des bruits de la ville, que, lorsque sera fini l'aménagement intérieur, on entrera et on sortira du pavillon Baltard. Pour se promener dans le « square du vieux Paris », forum circulaire de 3 000 m2, qu'éclairent des lampadaires, copies de ceux qui, le siècle dernier, illuminalent les nuits des Halles Dans un coin se dresse une vespasienne d'époque, que rejoindront bientôt l'ancienne entrée du métro George-V dessinée par l'architecte Guimard, quelques fontaines Wallace, un kiosque, et de vieux bancs venus de Paris finir leurs

jours à Nogent. Comme est arrivé lui aussi le grand orgue du Gaumont au terme d'une longue aventure. Ainsi va le destin. Sauvé de la démolition en 1972 par un éditeur de musique qui le récupéra pour d'une cathédrale gothique, les 1 franc et se chargea de sa res-travées séparées par de minces tauration, il fut sauvé une deuxième fois de l'oubli, en mars 1976, lorsque le députe et maire de Nogent, M. R. Nungesser, s'en dans les innombrables alveoles de porta acquéreur dans une vente publique à l'ancienne gare d'Orsay. Il avait obtenu, in extremis. la galerie bétonnée qui court tout l'inscription « en attente de reconnaissance » nécessaire pour une innovation du temps présent : bloquer toute sortie de France, et

empilés dans le vaste sous-sol du sonnel réduit au minimum. pavillon. Pour peu de temps. Car tout sera prêt, fin février, pour l'ouverture du Centre culturel André-Mairaux dans le pavilion Bal-tard de Nogent. Ce centre fonctionnera de septembre à avril, pour les spectacles ; et d'avril à septembre il accueillera diverses expositions. La scène mobile, les 2 600 sièges et l'équipement audiovisuel uitra-moderne, tous entièrement démontables, assurent à l'espace interne et au forum cette vocation polyvalente voulue par la municipalité. Au théâtre, aux aussi l'ex-Foire à la ferraille, le Salon de musique mécanique et automates, ou encore le premier Festival national du cirque, pré-

Ainsi donc est né ce Centre

culturel, dont l'ouverture était projetée par la municipalité de Nogent lorsque le maire, alors secrétaire d'Etat, apprit que Georges Pompidou, désireux de sauver un des pavillons Baltard de la démolition, envisageait d'en faire don à une municipalité. A une condition près : celle de fournir le terrain et d'en faire un usage non commercial.

« Nous examinions alors le pro-jet d'un centre culturel qui supposait un investissement imvariétés, succèderont le sport, mais potant, se souvient le député et maire. Et nous nous sommes dit : pourquoi pas le Baltard ? » Car la proposition présidentielle assurait la municipalité d'accueil d'une cédant celui, international, de aide financière importante. L'af-

ON loin de la station du il a bien fallu compenser l'absence donc tout achat par les clients Monaco. Ces opérations seront fiRER, à Nogent-sur- des autres pavillons qui étrangers venus en masse à la nancées au coup par coup, le subventions du ministère des ente. fonctionnement permanent du affaires culturelles, du district et Les tuyaux d'orgue attendent, centre étant assuré par un per- du département couvrirent l'intégralité des frais de démontage, rénovation et remontage. Quant à l'aménagement intérieur, il fut financé par des recettes de la ZAC.

> De quoi satisfaire les vingt-sept mille cinq cents habitants de Nogent, un peu inquiets au début, « Qui fera les trais de l'opération? », murmurait-on ici ou là. Désormais on se réjonit, en attendant tous ceux qui bientôt viendront à Nogent... y boire le «petit vin blanc» ou assister aux fêtes du pavillon Baltard, sur ce terrain de l'ancien d'épôt des trains de la « ligne de l'Est », dont Apollinaire chanta les wagons à impériale, propices aux rencontres

> > DANIÈLE ROUARD.

# ... et place du Théâtre-Français

à Paris, dans le premier arrondissement, s'appellera désormais place André-Malraux. Le Conseil de Paris vient d'en décider ainsi. Que pensent les riverains de cette nouvelle appel-

Que voulez-vous que ça me jasse, dit en haussant les épaules le patron du café à l'angle de la place et de la rue Saint-Honoré. Qu'on l'appelle place André-Malraux ou place André-Dupont, cela ne m'apportera pas davantage de clients. n — «Fini? Place du Théâtre - Français? s'étonne la qui l'app petite Japonaise qui déballe des Gaulle. » sacs de grand couturier. Au Japon, très célèbre, André Mairaux. Surtout les jeunes filles connaissent. Plus facile pour notre clientèle, » Un problème cependant. Il faudra refaire toutes les cartes. Pendant la saison, la boutique en distribue deux cents par jour dans les hôtels, les restaurants et les

commode, le nom de la place correspond à l'édifice qui s'y trouve. Personnellement, faurais plutôt caise.» velle. » Son voisin, un marchand M. Pierre Dux, administrateur de d'armes, pense autrement : «La la Comédie-Française. Comment place du Théâtre-Français, cela du reste pourrions-nous trouver

A place du Théâtre-Français, ne veut pas dire grand-chose l » Elle était bien dénommée, dit ie maroquinier, un vieux monsieur à la moustache blanche. C'est dommage de la changer.» — «Je ne suis pas d'accord avec toi, lui dit sa femme. On n'a nas tellement de grands hommes. C'est bien de les honorer. Mais il ne jaut pas se jaire d'illusions. Pour les gens nés dans le quartier, cela ne changera pas grand-chose, ils continueront de l'appeler place du Théâtre-Français. Regardez ce qui s'est passé pour la place de

### < Fâcheux >

l'Etolle. Il n'y a que les étrangers

qui l'appellent place Charles-de-

« Vous poulez supoir mon sentiment? dit le pharmacien. Il est né-ga-tif. J'aurais préféré qu'on lui donne la cour Carrée du Louvre. C'est là qu'il a fait des discours. Pour les touristes étrangers, cela qurait fait « lilt » dans leur cer-«Le Théâtre-Français, c'est le veau. Bien sûr, je changeral mes théâtre français, déclare un jeune adresses. Mais comme Cadet de employé de banque. En plus, c'est Gassicourt, le fondateur de la maison, en 1850, je resterai le pharmacien de la Comédie-Fran-

> C'est fac

agréable qu'on débaptise la place qui porte le nom de notre théû-

tre? » Passant totalement sous silence l'hommage rendu à André Malraux, le réceptionniste d'un hôtel pousse des hauts cris : « C'est aberrant ! Il va falloir que nous changions toutes nos adresses. Cela va nous coûter une fortune. Et tout le courrier qui va se perare I a

« Cela va faire des embrouilles, prédit-on à la brasserie d'en face. Les gens de province voni chercher la place partout. Déjà, toutes les semaines, nous en avons qui vienneni nous dire : «On avait rendez-vous au café de la Réaence. Qu'est-ce que c'est devenu? ». Alors je serais d'avis qu'on garde les deux noms « Place du Théâtre-Français - André-Mal-TAUX ».

Quand le baptême aura-t-il lien? La date n'est pas encore fixée mais il faut d'abord commander, non pas les dragées, mais les plaques émaillées au service de la voirie, ensuite préve-nir les invités. M. Bernard Lafay, président du Conseil de Paris inaugurera vraisemblablement la syant le fin de son man c'est-à-dire d'ici les emunicipaies » de mars.

FLORENCE BRETON.

### La rue des Petites-Écuries « libérée » En fait, la fermeture de

CI, la nuit, c'est mort, maintenant », déclare un cafetier de la rue des Petites-Ecuries. () y a un mois, le dimanche 5 décembre, la police falsait évacuer l'imprimerie du Parisien libéré occupée par les ouvriers du Livre depuis plus d'un an et demi. Trente fours plus tard, sans & son > quartier du dixième arrondissement proche du boulevard de Bonne-Nouvelle et de la rue du

Faubourg-Saint-Denis? « Moi, je suis cuit. Comme tous les petits calés qui vivaient surtout avec les ouvriers », affirme le patron d'un bistrot situé passage des Petites-Ecuries. Un autre commerçant : «L'impri-merie apportait une animation nune dans le quartier. Aujourd'hul, tout cala est blen finl. = Il ajoute : « Qu'est-ce qu'on va mettre à la place? » Question que se posent tous les riverains de ce gros et lugubre pâté de béton posé entre les rues d'Enghlen et des Petites-Ecuries et appartenant au Pari-

Mals cette nouvelle situation ne suscite pas que des regrets. 
• C'était bruyant. On retrouve te calme», confie un riverain. Un restaurateur est encore plus net : « Avec ce qui s'est passé, on a assisté à la fin du royaume de la Presse. Finalement, pour l'arrondissement, ce n'est pes plus mauvais. -

cette immense imprimerie qui employait plus de cinq cents ouvriers n'est-elle pas le symbole qui traduit l'évolution de ce quartier au cours de ces demlères années ? Coincé e entre la porcelaine et la verrerie rue de Paradis, et la fourrure rue d'Hauteville, cette imprimerle pouvait paraître anachro-nique. A l'Image de ces passages désuets et de ces arrièrecours d'une autre époque l'intérieur desquelles se dressen parfois un arbre ou grimpe un lierre le long des murs. - Dès fection met la main dessus. Nous sommes envahls per ces petites boutiques qui vendent des vêtements à la mode », affirme un viell habitant de la rue des Petites-Ecuries. Tout bouge, change. Les mo-

destes transporteurs de la rue Martel ont dispany: le néon et les devantures clinquantes dagnent sans cesse du terrain. Des immeubles de standing se construisent. Nombreuses, il y a encore quelques années, marchandes de quatre-saisons se font rares. « ICI aussi, ça se dépeuple, le caractère du quartier n'est plus le même », regrette cet habitant du dixième arrondissement qui a toujours vécu à deux pas de la rue du Faubourg-

JEAN PERRIN.

# MONTREUIL se « bureaucratise »

OUTE la France connaît une stagnazion de l'emploi in-dustriel et un développe-ment rapide des activités ter-tiaires. Ce phénomène est encore plus accentué en région d'Ile-de-France et notamment en proche banlieue où les usines disparais-sent et laissent la place à des immeubles de bureaux. L'exemple de Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) met en lumière les problèmes posés par la dispari-tion de treize mille emplois de métallos en quinze ans.

Dès la fin du dix-neuvième siècle, Montreuil a affirmé une vocation industrielle en se spé-cialisant, à l'instar du faubourg Saint-Antoine, dans les activités du bols, auxquelles sont venues s'ajouter des entreprises alimen-taires. Depuis trente ans, le mouvement s'est amplifié avec la création d'usines spécialisées dans la métallurgie, la petite méca-nique et dans la machine-outil. Une main-d'œuvre très qualifiée s'est installée à Montreull à proxi-mité de ces établissements, donnant à la commune une composition sociologique ouvrière et une municipalité communiste.

A partir de 1960, on a vu apparaire un phénomène de désindustrialisation. La commune a perdu treixe mille emplois dans le secteur de la métallurgie entre 1959 et 1974. Jepuis quelques années, c'est autour des industries de pointe, et notamment de l'électronique d'envergistrer une montrolique, d'emegistrer une mor-talité élevée. Au cours de l'année 1976, ont été définitivement fer-mées les entreprises L.C.C. (trois cents salariés), Grandin-Artelec (cinq cents salariés) et Barthela (congressioner salariés) (quatre-vingts salariés).

Comment s'explique cette éro-sion du parc industriel ? « On peut d'abord l'attribuer à la politique de décentralisation menée par la délégation à l'aménage-ment du territoire (DATAR), constate M. Marcel Dufriche, maire (P.C.) de Montreuil. Celle-ci a imposé une procédure d'agrément pour les entreprises de plus de mille cinq cents mètres carrès qui souhaitent s'agrandir. Cette mesure incite beaucoup d'industriels à se loger ailleurs Il y a aussi la multiplication des fusions et des restructurations d'entreprises décidées par les fir-mes multitutionales. Enfin, de-puis 1971, nous enregistrons une montée des faillites. »

Les conséquences d'une telle évolution sont supportées bien sûr par la population qui est obligée de chercher du travail plus loin de son domicile. Le chômage s'accroît et trois mille demandeurs d'emplois sont inscrits à l'agence locale, chiffre élevé pour une commune de guatre-vingtseize mille habitants.

Le budget communal a, lui aussi,

# La DATAR se défend

subi le contrecoup de cette perte

du territoire (DATAR) est régulièrement accusée par les élus et les syndicats de la région d'îlede-France de vouloir vider celleci de ses industries au profit de la province.

 L'industrie parisienne réalste blen. — La DATAR fait d'abord valoir que, maigré une baisse du nombre des emplois industriels (-- 0,8 % par an entre 1970 et 1973), l'ile-de-France est la région qui, avec l'Alsace et la Franche-Comté, résiste le mieux à la crise économique.

Rapprocher l'emploi de l'habitat. — La politique de décen-tralisation en province et celle de desserrement vers les villes nouvelles et la grande banlieue ont l'avantage de localiser des emplois près des lieux d'habitation.

« Il est tout à fait injuste que certaines communes de bantieue scient « surindustrialisées » au moment où d'autres sont démunies d'entreprises îndustrielles. Note nous employons à rééquilimais nous ne le faisons pas n'importe comment. Per exemple, nous laissons tranquilles les petites sociétés de moins de cent cinquante salariés et celles dont le chiffre d'affaires n'excède pas 20 millions de trancs:

● Des traumatismes, mais... --La DATAR reconnell qu'à court termo son action traumetise anesi bien les maires et les salariés que les chefs d'entreprises de la région. « A plus long terme, tout le monde y gagne, car le gigantisme industriel de la région parisienne était insupporta-

de substance industrielle. La pade substance industrielle. La pa-tente rapporte, bon an mai an, 45 millions de francs à la ville de Montreull. La fermeture de l'établissement Pernod, en 1973, a provoqué un manque à gagner de 2 millions de francs et celle de la société Grandin une perte de 1 million de francs « Nous sommes proches de l'asphyzie fi-nancière, se plaint M. Dufriche. Nous avons réalisé des équipe-ments collectifs importants dont ments collectifs importants dont les frais de fonctionnement pèsent très lourd. Si nous voulions satisfaire les besoins exprimés par la population, nous devrions augmenter les impôts locaux de

La municipalité n'est pas restée inactive face à la désindustriali-sation « Toutes les occasions sont saudi « l'outes les occasions sont bonnes pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur le comporte-ment des trusts qui ne tiennent pas compte de l'aspect humain à l'occasion de leurs restructurations, dit le maire. Nous avions enregistre un succès en obtenant le maintien provisoire de la société Grandin. Hélas, ça n'a pas duré, car c'était un mauvais exemple de combativité ouvrière ».

de combativité ouvrière ».

La commune a créé la zone industrielle de La Noue (20 000 mètres carrés). Elle est remplie. En revanche, la zone « à étages » de Mozinor (40 000 mètres carrés) reste aux trois quarts inoccupée. Montreuil a eu plus de chance avec l'arrivée de huit cents emplois de bureau dans l'opération de la Croix-de-Chavaux. L'Union pour le recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales (IRRSSAF) a remule rité sociale et des allocations fa-miliales (URSSAF) a reçu, le 23 décembre, l'agrément définitif pour installer dans le centre ville ses trois mille employés. La pre-mière pierre sera posée en février 1977. Enfin, la Confédération générale du travail (C.G.T.), ac-tuellement logée à Paris, rue La Fayette (10°), déposera l'an pro-chain un permis de construire rayette (10°), neposera l'an pro-chain un permis de construire pour son nouveau siège, qui sera situé près de la porte de Mon-treuil. Les 20 000 mètres carrés prévus devraient apporter à la commune de Montreuil plusieurs centaines d'emplois.

Montreuil se bureaucratise. Des

emplois de cadres et des emplois féminins se créent, certes, mais la municipalité redoute de perdre à moyen terme un millier d'em-plois industriels. De quoi obliger les élus à des acrobatles budgétaires et à une bataille constante avec les industriels et les pouvoirs

ALAIN FAUJAS.

HORS DANGER

### Les marbres de Francois Scelles

TNE ancienna et préciouse demeure parisienne, sur laquelle planait depuis plusieurs années une lourde menace, et un hôtel du siècle derpu subir de graves dommades nitivement tous risques de disparition ou d'enlaidissement. Il s'agit du pavillon dit oratoire de Louise de la Vallière, 6, rue du Val-de-Grâce (5°) (le Monde du 1er juillet 1975) et du très bel ensemble tormé par les bêtiments édiflés dans le quartier de la Nouvelle-Athènes, 16, rue Chaptal (9") par Ary Scheffer en

L'histoire de la rue du Valde-Grace remonte à la Révolu-tion française. C'est, en effet, sur occupé par Louise de la Vallière au carmel de l'incarnation de la rue Saint-Jacques, vendu comme bien national, que François Scelles, eculpteur et marbrier, fit construire en 1796 au milieu d'un jardin, qui existe encore, un hôtel à balustres décoré intérieurement de marbres, de stuce et de ces pelntures pompélennes en trompe-l'œil al en taveur sous le Directoire. L'accès de la maison était commandé côté rue Saint-Jacques par l'exportail du carmei à colonnes dorigues réédifié au dix-hultième siècle et qui est inscrit aulourd'hui à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Jusqu'à ces demiers mois, on pouvait craindre que la maison de François Scelles ne disparaisse, engloutie dans la construction d'un vaste ensemble immobilier, et que le jardin ne soit naces sont désormais écartées. En effet, un texte réglementaire du 5 novembre demier émanant de la préfecture de Paris (direction de l'urbanisme) a précisé trois points importants : l'autorisation de construire l'immeuble prévu dans l'enceinte du jardin a été donnée, à condition que la hauteur des bâtiments ne dépasse pas en élévation l'acrotère (1) de l'hôtel conservé en vis-à-vis ; que le plan de conser vation et de mise en valeur du portall, rue Saint-Jacques, soit soumis à l'architecte des Bâtiments de France ; que, enfin, durant l'exécution des travaux. conservés et préservés.

IXe

### Les romantiques d'Ary Scheffer

A maison construite par Ary Scheffer en 1822 est et de paix. Le portail donnant sur la rue Chaptal ouvre sur une longue allée d'arbres qui aboutit à un lardin encadré d'un côté par l'atelier où Scheffer recevalt chaque vendredi l'élite de la société romantique, et. dans le fond, par un petit hôtel à lamilles Renan et Psicharl, Mais jusqu'à ces demiers mois de voir s'élever, au-dessus de ses arbres et de ses murs centenaires, un immeuble de huit étages qui aurait complètement jolis ensembles que nous alt légués la Restauration.

Une demande en autorisation de construire, qui avait été introduite il y a quelque temps, n'a pas été renouvelée. Une heureuse décision a pu être prise, comme l'Indique d'altieurs un panneau apposé sur la maison voisine qui, agréable construction du alècle demier. sera = conservée, restaurée el

Ainsi seront sauvegardés les lleux mêmes où Ernest Renan connut celle qui devait devenir sa compagne : Cornella Schef-fer, nièce d'Azry. Il reste à souhaiter que la Bibliothèque nationale, à qui les héritiers de Mme Noemi Renan ont fait donation de la maison et de ses indépendances, ne tarde pas trop à lui trouver une affectation digne de son passé.

ALAIN JACOB.

(1) « Socie place aux extremi-tes ou au sommet d'un fronton, pour servir de support à des statues et autres ornements, »

# **CONTRE LE VOL** ALARME 2000

une grande réussite de l'électronique française

**Le Radar hyperfréquence DI 50** fonctionnement immédiat sans installation étudié et réalisé dans nos laboratoires

réunit toutes les conditions de la protection totale et évite les installations coûteuses. - Adaptable à tous les - Rayon de protection

Dissimulable, il traverse meubles et cloisons. · Inneutralisable. - Autonomie totole d'alimentation (2 ans).

· Pas de dédenchement ALARME 2000 7 agences régionales

à votre service Plus de 10.000 appareils en fondionnement, appartements, 100\_ maisons, usines, bureaux,



réglable de 2 à 30 m.

8. rue Gudin 75016 Paris 75016 PARIS HOM .

7 agences régionales 90 conseils en protection | Je désire sons engagement de ma part 90 conseils en protection | plus amples informations sur le DI 50. Ì see\_ \_ Code Postal \_.. services publics, administrations.

AMERICAN CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PART जर्म क्रम्बर्केट स्टब्स् स्टब्स् Maria Care Care JEAN-JACQUES BARLOY. 

, 2

---

27

arry.

tient.

9<del>23</del> 495

the last to be well, the site of a sur- once set impart beer and the meaning of the state of the

France 197 of 1 France 197 of 1 — 10. 1986 of 100 Fra. So. So. 100 France 1986

**分類の対抗力** 

Co. P. & etc. 28.63 m. and

VALEUES.

Circ Ste Ener. 464 | 3 E. I. Unfeder 464 | 3 Grad LA7 | 30 98 Berstopen 177 | 30 Large 30 1 | 300

Maria Maria

NOURSE DE PARIS -

WEST VALUES CAPE SHOW

The three times and the second of the second

Trine warms in the March of the

VALEURS Diving course course course

Minute One

Self-Bridge one

Self-Bridge

And Annual Contract Con

Complete State Sta

[La capacité de production théo-rique de l'Aramco est actuellement de 11.8 millions de barils par jour. La plupart des experts estiment cependant qu'une telle production ne pourrait être obtenue, sur une longue période, sans d'importants travaux. La capacité réelle de pro-duction de l'Aramco est, en géné-ral, évaluée entre 18 millions et 18.5 millions de barils par jour.]

L'ARABIE SAOUDITE

AUGMENTERAIT

SA PRODUCTION PÉTROLIÈRE

DE 35 %

L'Arabie Saoudite va porter

raduellement sa production de pétrole à 11,9 millions de barils par jour afin de faire face à la demande en 1977, affirme le quotidien en langue anglaise de Djeddah Arab News, citant des « sources autorisées ».

Le journal précise que cette mesure est destinée à neutraliser les hausses de prix décidées par

onze autres pays membres de l'OPEP lors de la conférence de Doha le 17 décembre. La produc-tion de l'Arabian American Oil Company (Arabian American On Company (Aramco), qui foundi l'essentiel du pétrole saoudien, a atteint 8,8 millions de barils au mois de décembre; l'augmenta-tion de la production serait donc

CONSOMMATION

\_Libres opinions —

La publicité comparative

est-elle nécessaire?

par ROBERT LEDUC (\*)

consommation du VII° Plan pour lequel « l'interdiction de fait de

mentionner les produits concurrents dans un message publicitaire est de nature à freiner l'évolution souhaitable vers une meilleure

du choix dont, paradoxalement sinon cyniquement, il se plaint.

D'ailleurs plusieurs pays se sont déjà orientés dans cette voie. Autant

L'emploi de la comparaison donne au contenu de la publicité une forte apparence d'objectivité puisqu'elle met en parallèle sur

des points prècis des produits concurrents clairement dénommés. Or, habituellement, la publicité ne prétend pas à cette objectivité.

Elle se présente pour ce qu'elle est. Le public n'en est pas dupe

et il la lit ou la regarde avec une distance complice. La publicité

comparative, au contraire, porte en elle le germe de la tromperle.

Quelle qu'en soit la forme en effet la publicité, par sa nature même,

n'est et ne sera jamais désintéressée. Son objectif reste et doit rester

de convaincre. Pour s'attirer les suffrages du public, l'annonceur sera

donc naturellement amené à faire porter la comparaison sur les points sur lesquels il est sûr s'affirmer sa supériorité sur ses adversaires.

Mais les produits de référence seront-ils les concurrents les plus directs et le plus souvent utilisés ? Et les caractéristiques offertes à la comparaison seront-elles celles qui sont les plus importantes

Parce que la publicité sera toujours partielle et partiele, la comparaison publicitaire risque d'être illusoire, voire même trompeuse

sans être à proprement parler mensongère si l'intention qui la guide

sur certains des éléments objectifs des produits mis en parallèle et

parce qu'elle doit exclure tout jugement de valeur qui équivaudrait

à un dénigrement, la publicité comparative ne pourrait s'appliquer de façon utile et probante qu'aux véritables innovations ou qu'à

ceux des produits existants dont les spécificités sont facilement

dans tous les domaines que le champ d'application de la publicité

comparative risque d'en être singulièrement réduit. D'autant plus

que pour éviter de mettre en pièces notre conception de la

concurrence déloyale et celle de la responsabilité civile, elle devreit

faire l'objet d'une réglementation très précise et organiser de façon

reste encore cell ede savoir si, dans les falts, la publicité compara-

tive présenterait un réel intérêt. Or, il ne semble pas que l'on se

soil encore vralment préoccupé en France d'apprécier par avance

Quels enseignements peut-on tirer sur ce point des expériences

D'abord que, même dans des pays comme les Etats-Unis où

utilisée. On sait aussi qu'elle n'augmente l'efficacité de la

elle a acquis droit de cité, la publicité comparative y est relativement

publicité ni pour l'annonceur ni pour le public. Les marques ne

sont pas mieux identifiées et les promesses publicitaires ne sont

pas plus crédibles. Lorsqu'elle se veut technique et détaillée, la

publicité comparative engendre la confusion dans l'esprit du public

et, lorsqu'elle est superficielle et incomplète, elle devient facilement

s'interroger sur la véritable portée qu'aurait la publicité comparative. En autoniser l'usage ne condulrait-il pas à remettre en question une certaine morale des affaires pour un bénélice illusoire, même si la mesure pourrait paraître spectaculaire? N'entrerait-on pas aussi

en demandant à la publicité de jouer un rôle pour lequel elle n'est

comparatifs que dangereux d'utiliser ceux-cl à des fins publicitaires.

(\*) Vice-président de Ted Bates France. Expert pour la publicité près les tribunaux.

ÉNERGIE

LE PRÉSIDENT CONGOLAIS | Selon un quotidien de Djeddah

Il serait aussi vain de vouloir transformer la publicité en tests

dans une confusion entre les genres d'information du consom

Ainsi, au total, aussi séduisante qu'elle paraisse, on peut

minutieuse le droit de réponse des concurrents mis en cause. Quels que soient ces obstacles, la question la plus fondamentale

Mais précisément, il existe tant de produits quasi similaires

Seconde remarque : du fait même qu'elle ne peut porter que

de bonnes raisons de nous y engager à notre tour.

Mais la question est-elle aussi simple?

aux yeux du public ? Rien n'est moins sûr.

est déloyale. Mais comment le déceler?

laites à l'étranger?

pas faite?

Introduire la comparaison en publicité est une idée séduisante. Elle a pour elle la logique. Après tout, acheter c'est choisir et choisir c'est comparer. Elle va aussi dans le sens de l'évolution vers une information plus comptète du public qui a besoin d'être guide dans ses déclsions d'achat et qui souhaite être délivré de cet embarras

U cours des journées du droit de la consommation, Mme Chris-A tiane Scrivener a ouvert le dossier de la publicité comparative. Elle reprenalt ainsi les recommandations du Comité de la

Parmi les « manœuvres de

Brazzaville (A.F.P.), - Le commandant Marrien Ngouabt, chef de l'Etat du Congo, a évoqué, vendredi 31 décembre, dans son message de Nouvel An « la situation générale déplorable » de l'économie et a sévèrement critiqué l'action des compagnies pétrolières. « La mauvaise foi dans l'application des lois d'Elat concernant les redevances vetrolières s'inscrit, a-t-il déclaré

IMPUTE A L' « IMPÉRIALISME »

LA BAISSE DE LA PRODUCTION

PÉTROLIÈRE DE SON PAYS

notamment, dans le contexte de sabotage économique dont souffre actuellement le Congo, »

l'impérialisme », le président Ngouabi a cité la « baisse ou la régression de la production pétrotière au Congo a, la « fermeture brusquée de certaines entreprises

consque de certaines entreprises capitalistes » (le chef de l'Etat avait évoqué la veille, à ce propos, la compagnie française transitaire Mory et la Compagnie française des potasses du Congo), le « désengagement assez déloyal de certains partenaires au sein des compagnies mixtes » et surtout la « mauvaise joi dans l'application des lois d'Etat concernant les redevances métrolières » plication des lois d'Etat concer-nant les redevances pétrolières ».

# SIDÉRURGIE Le projet d'aide de l'État aux aciéries mois; un peu moins de 400 millions iralent à certaines catégories de travailleurs postés qui restent encore à déterminer, le reste pourrait servir à financer notamment les stages de reconversion de longue durée et des libertiers et celle a résolution. (Suite de la première page.)

Rien qu'en 1977, les dirigeants ont annonce qu'environ six mille cent emplois disparaîtront. En d'autres termes, le nouveau plan acier coûtera à l'Etat licenciements, si cela se révélait

aussi cher que Fos, à la seule différence que l'on supprimera des emplois au lieu d'en créer. Bien évidemment, cette véritable intervention chirurgicale, se situant dans un climat social difficile, a d'ores et déjà sensibidifficile, à d'ores et dejà sensui-lisé l'opinion. Les vives réactions des partis politiques de gauche, mais également celles de bon nombre d'élus de la majorité, le démontrent amplement. On voit mal dans ces conditions comment mai dans des conditions eniment le gouvernement, sous peine de perdre beaucoup de son crédit, pourrait se permettre d'accorder une aide financière, même sous forme de prêt, sans contrepartie directe et surtout publique : c'est

tout l'enjeu des négociations ouvertes entre l'Etat et le patronat de la sidérurgie depuis un peu plus de six semaines. En fait, c'est une véritable r course de vitesse » qui est enga-gée. Le gouvernement veut abou-tir à un accord avant les élections tir à un accord avant les élections municipales de mars. Les sidérur-gistes, en revanche, paraissent moins désireux de négocier à chaud le plan financier. Telle est peut-être la raison pour laquelle, curieusement, le voiet social et le voiet financier semblent avoir été dissociés.

eté dissocies. Les négociations autour du plan social sont très avancées. Dans les milieux sidérurgiques on Dans les milieux sidérurgiques on pense que les décisions pourraient être annoncées dans la semaine du 17 au 23 janvier. Le volume des réductions d'effectifs étant déjà connu, il ne reste plus qu'à déterminer les catégories de personnel concernées. Globalement, il faudra entre 800 millions et 1 milliard de francs pour atteindre les objectifs fixés. Très schématiquement, la ventilation schématiquement, la ventilation de cette somme pourrait être la suivante, si tous les projets des sidérurgistes étaient acceptés : 200 millions seraient nécessaires

pour mettre en pré-retraite la quasi-totalité des salariés de plus de cinquante-six ans et huit Pour louer une voiture à Malte, réservez chez europcar (Q

645.21.25

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

SOGINNOVE

En vue de faire face au dévelop-pement de son activité, la SOGIN-NOVE — Société générale pour la financsment de l'innovation — créée à la fin de l'année 1973 par la Société Générale avec le concours du Crédit hôtelier et d'importantes compagnies d'assurances, vient de porter son capital social de 10 mil-iloms à 20 millions de francs par l'émission de cent mille actions nou-velles de 100 F. Parmi les nouveaux souscripteurs figurent désormais : l'Omnium fi-nancier de Paris, le Crédit chimique, l'Arab Investment Company, la Gal'Arab Investment Company, la Ga-tantle mutuelle des fonctionnaires et le CineG, organisme commun de sociétés de développement régional.

Le conscil d'administration, réuni le 29 novembre sous la présidence de M. André Chaufour, a décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire le 10 février prochain et de lui proposer de porter le capi-tal de 80 à 100 millions de francs par incorporation de réserves. Les actions niuvelles seraient attribuées à rai-son d'une action pouvelle propre

DUMEZ

son d'une action nouvelle pour qua-tre anciennes avec jouissance du les janvier 1976. Le conseil envisage le maintien du dividende sur le capital augmenté, ce qui majorerait de 25 % la distribution globale. CREDIT LYONNAIS EUROPARTENAIRES : Banco di Roma

SITUATION AU 30 NOVEMBRE 1976

La situation au 30 novembre 1976 s'établit à 159 259 mil-lions contre 162 745 millions au 3 novembre 1976. An passif, le poste Institut d'E-mission, Banques et Entreprises non bancaires admises an mar-ché monétaire se chiffre à 48 068 millions. Les Comptes d'Entreprises et Divers totalisent 23 006 millions et les Comptes de Particuliers 45 653 millions, Les Bons de Caisse atteignent 19 637 millions.

A l'actif, les Crédits à la Clien-tele Portefeuille s'élèvent à 52 791 millions et les Comptes débiteurs à 24 581 millions.

Les Crédits mobilisés, hors bilan s'inscrivent pour 16 988 mil-

ailleurs, le gouvernement sou-haite à l'occasion de ce plan, satisfaire un certain nombre de revendications des syndicats telles que la pre-retraite pour les travailleurs postes. Le plan financier soulève des problèmes beaucoup plus ardus à résoudre dans la mesure où il s'agit de redéfinir le rôle de l'Etat dans les activités de la sidérurgie. L'aide que celui-ci apportera sera au minimum de 2 milliards de francs. A en croire certaines informations les sidé-

Pourtant, les négociations sont techniquement difficiles. Les réductions d'effectifs doivent être

certaines informations, les sidé-rurgistes feraient des évaluations sensiblement plus fortes. Ce chiffre est confirmé publiquement pour la première fois par M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, président du conseil régional de Lorraine, qui, dans une lettre adressée à l'ensemble des élus du conseil régional, trace brièvement le cadre des négociations en cours : « L'endettement à la fin 1976 de la siderurgie est égal à son chiffre d'alfaires sotal annuel (soit près de 33 milliards de francs), ce qui n'est pas tenable et bloque l'investissement. Il s'agit de trouver des capitaux Il s'agit de trouver des capitaux neufs qui soient, pour l'essentiel, consacrés à créer la nouvelle sidérurgie et non à combler les dettes anciennes. » L'autre chiffre

est celui du montant de l'aide (sous toutes ses formes) qui sera demandée à l'Etat: « Plus de deux miliards de francs », écrit deux miliards de francs », écrit M. Servan-Schreiber, qui a déclaré à propos d'une éventuelle prise de participation: « Si, comme l'idée en a été étudée, cette aide pour plus d'équité envers le contribuable et une gestion plus ouverte des fonds publics était transformée en prise de participation, cela reviendrait d'un coup, étant donnée la capitalisation boursière affaissée des entreprises sidérurgiques, à une prise de contrôle pure et simple de l'Elat: formule stérilisante, nous a adressé la lettre suivante après a publication dans le Monde du 1ºº décembre d'un article du professeur Jean-Jacques Dupeyroux sur la loi visant à amélorer la prévention des a c c i d en t s du travail.

C'est à juste titre que le professeur Dupeyroux souligne le caractère ubuesque de la disposition de la nouvelle loi qui permet au tribunal, après relaxe d'un dirigeant ou preposé d'une entre que le professeur d'un article du professeur Jean-Jacques Dupeyroux sur la loi visant à amélorer la prévention des a c c i d en t s du travail.

C'est à juste titre que le professeur Dupeyroux souligne le caractère ubuesque de la disposition de la nouvelle loi qui permet au tribunal, après relaxe d'un dirigeant ou preposé d'une entre la prévention des a c c i d en t s du travail. est en fait celle défendue par le président de la République et énoncée lors des négociations avec les sidérur-gistes par les représentants du gouvernement. En effet, pour ne prendre que l'exemple de SACI-LOR, sa capitalisation boursière LOR, sa capitalisation poursière n'atteint que 1,6 milliard de francs. En d'autres termes, une aide qui dépasserait huit cent millions de francs (ce qui sera certainement le cas) donnerait la majorité à l'Etat, éventualité que

repousse le gouvernement de crainte de créer un précédent et d'être obligé d'agir de la même façon dans d'autres secteurs Quelles peuvent donc être les formules retenues? M. Servan-Schreiber dans sa lettre, sans le citer, fait état de la stratégie que citer, fait état de la stratégie que défend le gouvernement. « Il s'agit d'inventer une nouvelle forme d'aide financière qui ne débouche ni sur la bureaucratie ni sur un cadeau aux propriétaires, mais qui assure à terme une finalité d'intérêt général de la part publique du Plan acier. » (1) Parmi les formules actuellement étudiées, l'une d'entre elles, proposée par le président de la République, aboutirait à une forme d'actionaboutirait à une forme d'action-nariat ouvrier. Or, cette idée est très loin d'être admise par le patronat de la sidérurgie. Certains, publiquement, ne cachent pas leur opposition. Ainsi, dans un mémorandum, les sidérurgistes reprenant l'argument de la faible capitalisation boursière font étie

reprenant l'argument de la faible capitalisation boursière, font état du risque de voir la majorité du capital tomber dans les mains des ouvriers si la prise de participation était égale aux aides consenties. Ils proposent une formule qui consisterait à ouvrir le capital à l'ensemble des salariés en France, en dessous d'un seuli fiscal, une priorité étant, cependant a c c o r d é e aux travailleurs des entreprises concernées. entreprises concernées.

En fait, certains indices permettent de supposer que les sidérurgistes charchent aujourd'hui à éviter par tous les moyens possibles une prise de participation sous quelque forme que ce soit. Y parviendront-lis? Dans les milieux proches du gouvernement, on laisse entendre que les pouvoirs publics sont bien décidés à obliger les sidérurgistes à faire les concessions nécessaires, et cela dans des délais relativement hrefs.

JEAN-CLAUDE BOURDIER. (1) Dans la lettre aux conseillers régionaux de Lorraine, M. Servan-Behreiber écrit aussi : e II m'a été confirmé par le prémier ministre, le ministre du travail et le ministre de l'industrie que la « surroeillence de l'industrie que la « surroeillence du flux de l'emploi » à l'avenir, avec les moyens appropriés, pourrait être conl'iée, en collaboration permanente avec l'Etat, aux responsables régionaux sous une forme neuve, d'déterminer avec nous. »

# CONFLITS ET REVENDICATIONS

# Série de rendez-vous entre les syndicats des secteurs public et nationalisé

LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

réductions d'effectifs doivent etre programmées avec beaucoup de prudence. Trop massives dans certaines unités, elles risqueralent de perturber dangereusement la marche des entreprises. Ce serait le cas pour Sactior, avec quatre mille suppressions d'emplois. Par silleurs le souvernement sou-Dans la métallurgie, les deux fédérations C.G.T. et C.F.D.T. organisent mercredi 5 janvier une a journée d'actions et d'expressions » à l'occasion de la réunion, à Paris, au siège de l'Union des industries métallurgiques et minières (U.I.M.M.), de la commission paritaire de l'arreston paritair sion nationale paritaire de l'em-ploi. Après l'annonce de plusieurs milliers de licenciements dans la miners de licenciements dans la sidérurgie, les deux syndicats en-tameront, le 5 janvier, une vaste campagne de sensibilisation qui devrait déboucher, d'ici à la fin février, sur des grèves et des ma-

nifestations dans la siderurgie, la machine-outils, puis sur un vaste rassemblement des métallos dans Dans les secteurs public et nationalisé, cette première semaine de l'année 1977 serà surtout celle de la recherche d'un programme d'action contre la politique gou-vernementale, en particulier contre le refus de tout accroisse-ment automatique du pouvoir d'achat.

A l'exception de la grève de vingt-quatre heures dans les imprimeries de labeur et de la journée d'action C.G.T. et la C.F.D.T. dans la métallurgie, la première semaine de l'année 1977 sera surtout marquée par une série de rencontres intersyndicales dans les secteurs, public et nationalisé afin de déterminer un programme de riposte au plan Barre.

Toutes les grandes organisations syndicales ont en effet affirmé leur opposition à cette politique. La C.G.T. et la C.F.D.T. se sont prononcées pour aum mouvement de grèves coordonnées, dans l'unité la plus large, au cours du mois de prives nationalisées. Il s'agit maintenant de définir le calendrier et les modalités de ces grèves — qui pourraient être de quarante-nuit heures — avec les autres syndicales ont en effet affirmé leur opposition à cette politique. La C.G.T. et la C.F.D.T. se sont prononcées pour aum mouvement de grèves coordonnées, dans l'unité la plus large, au cours du mois de prives nationalisées. Il s'agit maintenant de définir le calendrier et les modalités de ces grèves — qui pourraient être de quarante-nuit heures — avec les autres syndicales ont en effet affirmé le cur opposition à cette politique. La C.G.T. et la C.F.D.T. se sont privous cordonnées, dans l'unité la plus large, au cours du mois de prives nationalisées. Il s'agit maintenant de définir le calendrier et les modalités de ces grèves — qui pourraient être de quarante-nuit heures — avec les autres syndicales ont en effet affirmé le cur opposition à cette politique. La C.G.T. et la C.F.D.T. se sont provoncées pour au mouvement de grèves coordonnées, dans l'unité la plus large, au cours du mois de prèves cordonnées pour au cours du mois de prèves cordonnées pour au cours du mois de les prives cordonnées pour au cours du mois de la plus large, au cour C.G.C. Pinsieurs réunions sont prévues: celle des cinq fédérations de mineurs le 4 janvier, celle des cinq fédérations des gaziers et électriciens, d'une part, et des cinq organisations de fonctionnaires, d'autre part, mercredi 5 janvier, enfin celle de tous les syndicats de la R.A.T.P., jeudi 6 janvier.

vraisemblablement au début de la semaine suivante, les dirigeants des deux confédérations C.G.T. et C.F.D.T. doivent se rencontrer pour faire le point. Dans une déclaration à l'Agence centrale de presse, M. Séguy, secrétaire géné-ral de la C.G.T., a rappelé la volonté de sa centrale d'engager fermement l'action tout en esti-mant que la satisfaction des revendications n'impliquait pas un chan-gement radical de politique. En outre, M. Seguy a annoncé que, selon l'indice des prix C.G.T., l'inflation a été de 13 % en 1976, alors que selon l'indice officiel, la hausse des prix serait de l'ordre de 10 %.

CORRESPONDANCE Les aspects ubuesques de la nouvelle loi

sur la prévention des accidents du travail M. Patrice de Charette, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Béthune, nous

toutes mesures pour rétablir des conditions normales d'hygiène et de sécurité. Aux éléments déjà analysés, on pourrait en ajouter deux, qui viennent au soutien de cette appréciation : la possibilité donnée à une juridiction répressive de prendre une décision de coercition alors qu'elle vient de constater l'absence de toute infraction pénale, et, plus grave encore, le fait que, par cette mesure de contrainte le tribunal ne « condamnera » l'entreprise à rien d'autre qu'à respecter la loi...

D'autre part, la possibilité donnée au tribunal de mettre la peins d'amende à la charge de

l'entreprise, qui aura pour effet de rendre moins redoutables, donc moins efficaces, les conséquences de la sanction pénale, se borne, nous dit-on, à avaliser une orie, nous qu'en, a avaiser une pratique déjà courante.

On peut relever sur ce point que le fait pour le dirigeant d'une société commerciale de faire supporter par celle-ci le de la société, correspond à la définition exacte du délit d'abus de hiens sociaux, que l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966 punit de cinq ans d'emprisonne-ment. Il ne semble pas que les procureurs de la République, dont l'une des missions est d'assurer l'exécution des décisions judiclai-res, se soient un jour inquiétés

de l'origine des fonds recus par le Trésor public au titre du paiement des amendes. Enfin, l'exigence de la « faute personnelle » est l'une des importantes nouveautés de ce texte, du moins dans l'esprit de ses auteurs. Il est en effet fort pro-bable que le but recherché ne sera oas atteint. L'examen attentif des arrêts de la Cour de cassation rendus en la matière permet de constater que ceux-ci prennent toujours soin d'énoncer que « le chei d'entreprise es que a le chei dentreprise est tenu de veiller personnellement au strict respect des dispositions relatives à l'hyglène et à la sécurité du travail ». Contrairement à ce qu'ont pu soutenir certains commentateurs, cette so-lution n'est donc pas rattachée à une prétendue responsabilité du fait d'autrul, ou encore à une présomption de responsabi-lité pénale qui péserait inéluc-

lité pénale qui péserait inéluc-tablement sur le chef d'entreprise. Il est donc vraisemblable que la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui, en matière de droit pénal du travail, a toujours été novatrice et remarquablement protectrice des droits des sala-riés, trouvera dans ce texte non

pas un obstacle, mais bien au contraire une confirmation et paiement de l'amende à laquelle il a personnellement été condamné, et de faire ainsi usage un nouvel aliment.

(PUBLICITE) RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

# MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE PHARMACIE CENTRALE ALGÉRIENNE

AVIS APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL La Pharmacie Centrale Algérienne lance un appel

d'offres international pour la construction d'un complexe industriel pharmaceutique dans la zone indus-

corps d'état.

trielle de Rouiba-Reghaïa. Le complexe comprend: 1º Quatre (4) unités de production ;

2º Bâtiments utilisés, stockage, administratifs, etc. L'ensemble représente une surface de plancher de Cet appel d'offres consiste en un lot unique tout

2 janvier 1977, retirer le dossier technique à la Pharmacie Centrale Algérienne, 2, rue Bichat, ALGER, contre paiement d'une somme de mille (1.000) dinars.

macie Centrale Algérienne au plus tard le 2 avril 1977.

Les entreprises intéressées peuvent, à partir du

Les soumissions devront être expédiées à la Phar-

YALEURS

précéd. cours

**YALEURS** 

Glace and Co...

précèd. COUTS

137 139 10 451 50

118 76 82 80

ib 18 25 75

**VALEURS** 

Rousselot S.A.. Soufry Récules. Synthelako.... Thaon et Malb.. Ufiner S.M.D...

# MATION oinions

# comparative écessaire?

T LEDUC (\*)

oit de la consommation, Mme Chrisdossier de la publicité comparative ecommandations du Comité de la lequel - l'interdiction de fait de mis dans un message publicitaire ion souhaitable vers une meilleur

publicité est une idée séduisante tout, acheter c'est choisir et choisir ns la sens de l'évolution vers une plic qui a besoin d'être guide dans haite être délivré de cet embaras sinon cyniquement, il se plaint iéjà orientés dans cette voie. Autant ager à notre tour. si simple ?

donne au contenu de la publicité puisqu'elle met en parallèle sur concurrents clairement denomnés i ne prétend pas à cette objectivité est Le public n'en est pas dupe me distance complice. La publicité en clie le germe de la tromperie. et la publicité, par sa nature même, sée. Son objectif reste et doit rester suffrages du public, l'annonceur sera porter la comparzison sur les points sa supériorité sur ses adversaires. sergni-ils les concurrents les plus is ? Et les caractéristiques offertes alles qui sent les plus importantes moins sur.

à toujours partielle et partiale, la être illusoire, voire même trompeuse ensongère si l'intention qui la guide

mêmo quielle ne peut pomer que is des produits mis en paratiele et agement de valeur qui équisores comparative ne pourralt s'applique suce ventables innovations or cola nt les spécificités sont facilement

champ d'application de la ciplina ingal'èrement réduit. Il suisri plus plèces notre conception de la la rasponsabilità cur el electric très procise et organizat la facci les concurrents mis en cour es, la question la pius foncementle dans les faits, la public le compara-Cr. il ne semble pas que an se en France d'appreciar de sières antermation su consommateur turar sur de point des entresses

is pays comme tos Etais-una c signification y est to at letter elle plangmente l'efficio le calification de si pour le public Les montres fér la promesses mub c'hares ne son Pu mant facht bie 6. deim de 1 a comfusion dans Persit to put ! יהבטהקימים פיים בכ, ביי יבי פיים

assagle quielle paraisse in cal a Cristiat a bib the compara d patrici pas à remettre en questi. pour un benéfice Les te ment alaquière ? Nientrero t-on pas sus wes dictornation all consembles forter fin ifge bent kare an in

# ERGIE

Company of the compan

### **ÉTATS-UNIS** LONDRES

Tous les marchés financiers et britanniques ont Optimisme prudent chomé le 3 janvier. Ils rouvriront normalement leurs portes mardl à Wall Street 4 lanvier. New-York (Agefi). — Les milieux boursiers américains sont raisonnablement optimistes pour 1977, tablant sur une hausse des cours qui ne sera pas nécessairement spectaculaire. De l'avis général, le recui de l'inflation se poursuivra, et l'action de l'équips Carter parviendra à rétablir rapidement un climat de conflance dans l'économie américaine. La politique du nouveau chef de l'exécutif américain pourrait également entruiner, espère-t-on, une amélioration de la situation de l'empiol, ce qui ne manquera pas d'exèrerer un effet positif sur la Bourse.

Pour le vice-président d'Oppen-heimer and Company Inc., « l'éco-nomie connaîtra une croissance constanté et progressive, sans résul-tats spectaculaires, et on peut s'at-tendre que la Bourse sulvra la même évolution ». Lui aussi estime que l'inflation reculera.

Chez Merrill Lynch, le climat général est aussi à l'optimisme. Les analystes de la firme de courtage prévoient que la croissance va s'accelérer, soit d'elle-même, soit grâce aux mesures de stimulation modérée qu'adopterait le nouveau gouvernement. Parallèlement, ils s'attendent que le marché s'orientera nettement à la hausse et que le Dow Jones pourra nettement dépasser les 1850

ser les 1650

En revanche, les experts de Merrill Lynch creignent, au cas où l'administration recourrait à des actions de forts stimulation, que celle dernière n'entraine une aggravation de l'inflation, avec les répercussions négatives que cela suppose sur les bourses de valeurs. Ils considérent toutefois que les investisseurs ne conserveront qu'une marge de liquidité assez réduite, de l'ordre de 15 %, ce qui correspond à un volume d'investissements satisfaisant.

COURS DU DOLLAR A TOKYO

Toux du marché monétaire Effets privés ................ lå 1/4 %

INDICES QUOTIDIENS (INSER. Base 100 : 31 déc. 1975.) 30 déc. 31 déc.

Valeurs françaises .. 80,9 Valeuss étrangères .. 111 C' DES AGENTS DE CHANGE (Base 100: 29 déc. 1961.) Indice général ..... 63,5 Certains analystes vont Jusqu'à evoquer la possibilité d'un franchissement du cap des 1 200 par le Dow Jones des industrielles. Rappelons, à cet égard, que le record absolu remonte au 11 janvier 1973, date à laquelle le Dow s'était établi à 1051,70.

### M. FLORNOY ENTRE A LA C.O.B.

M. Yves Flornoy, syndig de la n été désigné membre de la commission des opérations de Bourse. Il succède à M. M. Bor-geaud, président-directeur génèral de la société Denain-Nord-Est-Longwy, dont le mandat arrivait à expiration. M. J. Szintohn, syndic adjoint, lui anssi en fin de mandat, a été remplacé par M. J. Pinesa, vice-président-directeur général de L'Air

liquide.
Précisons que M. J. Donne dien de Vabres, président de la C.O.B., a été récemment confirmé dans ses fonctions pour une période quatre ans.

DROITS DE SOUSCRIPTION

| VALEURS (Actions et ports) | Modulités | Berniers<br>coars |
|----------------------------|-----------|-------------------|
| Bras. Côte-d'iveire, c. 31 | 1 p. 5    | 2 50              |
| Centrest, c. 24            | 3 p. 4    |                   |
| CREG, c. 44                | 1 p. 3    |                   |
| Dével. Rég. Nord-Pas-de-   | · 1       |                   |
| Calais, c. 28              | 1 5.3     | 3 80              |
| Forges Chairvaux, c. 22.   | 10.2      |                   |
| Sodecco, c. 23             | 10.1      |                   |
| Union Inter. Inc., c. 21.  | 20,1      |                   |
| Rolinco, dr. 00 c. 18      | 1 p. 20   | 1 82              |

Le B.4.L.O. du 3 janvier 1977 publie notammen, les insertions suivantes :

300 000 obligations de 1 000 F nominal (jouisaance 7 janvier 1977). Ces obligations rapporteront un intérêt annuel de 11,40 % et seront amortissables en sept ans au maximum à partir du 7 janvier 1980.

Société nationale des chemins de jet français.— La S.N.C.F. émet pour un montant maximum de 300 millions de francs des bons à dix ans, dits e bons à lots-kilomètres 1977 s.

Société de développement régional de Normandie.— Emission de 108 000 actions nouvelles de 100 F nominal émises à 105 F (deux actions nouvelles pour trois anciennes), jouissance 14 janvier 1977.

Banania.— Augmentation du capital de 10 420 800 F à 11 462 850 F par prélèvement sur la « réserve spéciale » et par la distribution gratuite de 20 841 actions nouvelles de 50 F nominal (1 pour 10) portant jouissance du 1s janvier 1976.

Sables et graviers Diez et O.T.M. réunis.— Inscription au relevé quotidlen des valeurs non admises à la cote (Bourse de Faris) des 35 900 actions formant le capital social.

Le volume global de transactions

NOUVELLES DES SOCIÉTÉS

# B. A. L. O.

Paternelle (La)... 104 | 122 Placent. Inter... 182 68 102 50
Providence S.A... 198 198 ...
Revillen ... 560 560 560
Seiclaimé... 80 82 96
Soffo... 73 72 ... Union de crédit pour le bâtiment.

Emission d'un omprunt de 200 millions de francs, représenté par 300 000 obligations de 1000 F nominal (jouissance 7 janvier 1977). Ces

à la Bourse de Paris pour la seance du 31 décembre 1976 s'est élevé à 126 595-232 francs, dont 45 955 631 francs à terme et 80 639 600 francs

DUMEZ. — Distribution gratuite d'une action pour quatre, créée jauissance au le janvier 1976. Le dividende global sersit maintenu à son niveau précédant (18.90 franca). Il en ressortirait ainsi une augmentation de 25 %.

HUTCHINSON MAPA. — Diverses mesures d'assainissement ont été adoptées le 21 décembre dernier. Elles entraîneront une perte importante au compte de pertes et profits pour 1976.

SKIS ROSSIGNOL. — Dans la

pour 1976.

SRIS ROSSIGNOL — Dans la situation provisoire au 30 septembre 1976, le bénéfice avant impôts et provisions s'élève à 13,27 millions de francs contre 11,61 millions de francs un an plus tôt.

APPLICATION DES GAZ « CAMPING GAZ INTERNATIONAL ». — Le bénéfice provisoire au 30 septembre 1976 ressort à 5,95 millions de francs contre 14,83 millions un an plus tôt. Toutefois, le bénéfice conso-

Franti-Soma
Facen
Forges Strasheurg
(Li) F.B.M. ch.fer
Frankel
Rosrd-U.C.F. Soffo...... Softnex..... . 46 5 357

**VALEURS** 

ELM, Lebtane Ernanit-Somua

précéd.

288 288 567 567 . 90 30 94 . 480 494 64 80 54 80

23 28 24 67 ... 67 365 ... 378 27 28 Cambodge.... Clauso.... Indo-Hévéas. Madag. Agr. Ind.. (M.) Missot.... 118 184 42 20 121 185 76 42 90 65 70 HORS COTE Alser 601
Batthall-Sicens 601
Cofina-Siceni 90
Cofina-Siceni 950
Copara 256
Ecc 448
Engine 720 Satam Sicii Soudere Autog. S.P.E.I.C.H.I.M. Tr. C.1.T.R.A.W... Stekvis ...... Preniptia..... Sab. Mer Cor.... S.P.B. 285 78 199 \$ 20 2 75

Aliment Essentiel | 63 | 0 | 62 |
Allobroge | 123 | 50 | 121 |
Bananis | 238 | 235 |
Francage | 64 | 77 | 76 |
Barthler-Seveco | 326 | 355 |
Sarthler-Seveco | 326 | 462 |
(M.) Chambiourcy | 164 | 60 |
Congot | Modernes | 136 | 50 | 140 |
Docks Franco | 236 | 240 |
Economats Central | 236 | 240 |
Economats Central | 236 | 246 |
Economats Central | 237 | 248 |
Economats Central | 167 | 167 |
Economats Central | 168 | 169 |
Economats Central | 169 | 169 |
Economats Central | 240 | 340 |
Economats Central | 240 | 340 |
Economats Central | 240 | 340 |
Economats Central | 140 | 137 |
Economats Central | 1 147 321 252 10 263 10 SICAY Ent. Sares Frig. 123 70 124 Indus Maritime... 249 248 Mag. gén. Paris... 102 186 20 Plac. Institut.||2943 22 1 \*\* c=tigorie.||4232 03 Havas.
Locate!
G. Magnant.
Havafer
Publicis.
Sellier-Leblanc. 35 26 386 31 25 156 Cercle de Manaco Eaux de Vichy... Seffici... Vichy (Fermières) Vittei... ... 33 50 EH-Gabon ... 348
(B) Min. et Méti. 427 ...

42 43 30 46 20 48 --100 -- 54 58 59 46 20 46 Creazet | 100 ... 99 Europ Accumul. | 54 Ind. P. (C.I.P.E.L. | 12m2es | 12m Bois Der, Océan. Borlo. Camp. Bernard.. C.E.C. Cerahati. Closents Vicat. iii 30 249 329 881

| 1 dollar (en yens)                                                                                                                                            | 31/12<br>293                                                                | 3/1 Union Inti                                                                                                                                         | e. 23<br>er. inc., c. 2<br>r. eq c. 18            | 1 p. 1                                                                   | - lidé                                                                                          | tôt. Toutefols, le t<br>sera vraisemblat<br>à celui de l'exerc                                                             | dement supé-                                                                       | Dras. Trav. Pab                                                                                                              | 138<br>89<br>182                  | 18(                                             | Schneider Radio.<br>SEB S.A<br>S.I.N.T.R.A                                                                                           | 30D .                                | 118<br>312 .<br>350            | A.E.SBell Canada<br>E.M.I<br>Hitachi<br>Honoywell luc                                                                                  | 245<br>75<br>4 18                          | 243 .<br>18<br>4 18          | Livret portef<br>Oblig, ites catég.<br>Parthas Gestien.                                                | 1123 94<br>144 26                               | 131 15<br>186 97<br>1888 56<br>137 72                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| BOURSE                                                                                                                                                        | DE                                                                          | PARIS -                                                                                                                                                | 31                                                | DÉCEM                                                                    | IBRE                                                                                            | - COMP                                                                                                                     | TANT                                                                               | G. Trav. de !'Est.<br>Herlicg<br>Jéus Industries<br>Lambert Frères<br>Leroy (Ets. G.)                                        | 85 20<br>210<br>27 50<br>         | 209 90<br>  36 90                               | Carnaud S.A Coffiac Davem Escaut-Mease Funderie-oréc.                                                                                | 50 18<br>35<br>185<br>36 28          | 180 18<br>180 ·<br>36<br>20 10 | Matsuphita<br>Sperry Rand<br>Xerox Corp<br>Arbed.                                                                                      | 12 60<br>220<br>298                        | 217                          |                                                                                                        | *275 09<br>548 13<br>*128 41<br>*138 28         | 179 06<br>262 62<br>623 28<br>120 68<br>127 22           |
| VALEURS du no                                                                                                                                                 | coupon                                                                      |                                                                                                                                                        | ors Demies                                        |                                                                          | Cours Den<br>précéd. cou                                                                        | I VALETIDE                                                                                                                 | Cours Pernier<br>précéd. cours                                                     | Origny-Desvroise<br>Percher<br>Rougler<br>Routière Coles                                                                     | i32 .                             | 144 90<br>130                                   | Goengnen (F. de).<br>Prefilés Tubes Es.<br>Senelle-Maub<br>Tissmétal                                                                 | 61 .                                 | 62<br>35 18<br>45 .<br>52 58   | Cockeril-Dagrés<br>Finsider<br>Koogovens<br>Manaesmagn                                                                                 | 20                                         | 81 .<br>  20<br>72<br>730    | S.F.I. FR et ETR<br>Slivafrance<br>Slivarente                                                          | 151 87<br>118 99<br>145 87                      | 139 26                                                   |
|                                                                                                                                                               |                                                                             | SAN (SIÉ) Centr.) 61 Préservatrice S.A. 32 Protectrice A.I.R. 24 U.A.P. 58 Alsacien. Sanque 61,11 Bane Oupont 26                                       | 8 330<br>0 245<br>1 582<br>0 360                  |                                                                          | 96 98<br>256<br>347 257<br>285 207<br>175 176<br>70 78<br>260 200                               | 20                                                                                                                         | 112 112<br>153 80 153 80                                                           | Cablières Calus                                                                                                              | 95<br>36 50<br>113<br>39<br>44 90 | 94<br>35<br>116<br>39                           | Vincey-Bourget Heares Kista Mokta                                                                                                    | 48 .<br>88 .<br>2!4 .                | 46 .<br>86 50<br>216 50        | Steel Cy of Cas Thyss. c. 1000 Blymar De Beers (port.) De Beers p cp General Ming Hartebeest                                           | 125<br>230<br>18 58                        | 124<br>229<br>18 25<br>12 85 | O.A.P. Investiss<br>Uniforcier<br>Unijapon                                                             | *164 97                                         | 250 77<br>322 44<br>157 49<br>130 86<br>274 33<br>200 90 |
| Emp.N.Eq. 6% 86 103<br>Emp.N.Eq. 6% 67 96<br>Emp. 7 4 1973. 154<br>E.D.F. 6 1/2 1950<br>— 5 % 1960 181                                                        | 60   512<br>28 3 518<br>5 713<br>4 825<br>50 4 372                          | Banque Hervet . 22<br>Bque Hypoth. Eur 3<br>Banque Wortes 48<br>Banque Wortes                                                                          | 9 9D 238 50<br>4 . 234<br>5 . 486<br>5 50) 165 50 | SOFICOMI<br>Sovabail<br>UCIP-Bail<br>Unibail<br>Uni. Ind. Crédit.        | 280   200<br>170   177<br>198   199<br>120   115<br>183   189<br>117   120                      | Sofragi                                                                                                                    | 199 290                                                                            | Deniep<br>Sefic-Alcan<br>Centiphos<br>S.M.A.C                                                                                | 85 <b>9</b> 0                     | 159 80<br>85 98                                 | Amrep G                                                                                                                              | 30 20                                | 153<br>30<br>158<br>179        | Jehannsburg. Middle Witwat. President Steyn. Stilfontelu. Yaal Reefs. West Rand.                                                       | \$ 50                                      | 25<br>8 50<br>8 50           | Unisie<br>Unisie<br>Werns Investiss,<br>3 '!<br>Actigest<br>Credinter                                  | 1324 82<br>125 80<br>230 11<br>108 98<br>139 83 | 1373 87<br>128 10<br>219 68<br>104 04<br>133 49          |
| VALEURS précé  E.D.F. parts 1958 E.D.F. parts 1959 Ch. France 3 %.                                                                                            | 488<br>125 10                                                               | C.A.M.E. S<br>Creater 13<br>Creater gen. indust. 13<br>Cr. Ind. AisLer. 14<br>(b) Creater Sofal. 190<br>Financière Sofal. 190<br>Financière Sofal. 190 | 7   149 90<br>  56   191<br>  123                 | (M) S.O.F.L.P.<br>Fonc. Lynnnaise.<br>Immob. Marsellle<br>Louvre<br>Midi | 76 76<br>600 525<br>795 799<br>209 . 213<br>540 530                                             | 50 Artois. Centee. Blanzy. (Ny) Centrest. (ny) Champez. Charg. Reve. (p.) (LI) Dév. R. Nord. Einetro-Fisano.               | 85 85<br>285 283<br>115 50 *15 50<br>126<br>2690 2659<br>143 50 143 50<br>296 6276 | Gamment                                                                                                                      | 76                                | <b>80</b> .                                     | 1                                                                                                                                    | d 46 80<br>226 .<br>44 .<br>38       | <i>2</i> 40 .                  | Afcan Alem                                                                                                                             | 289<br>173<br>8 90<br>143                  | 173<br>112<br>9<br>148 90    | Croissance-Imm. Euro-Croissance. Financière privée Fructider Sestion Mobilière Mendiale lavest Oblisen | 328 20<br>148 32<br>293 62<br>179               | (32 25<br>313 45<br>133 45<br>194 35<br>170 85           |
| Abellie I.S.A.R.D. 512 Abellie (Vis) 203 A.S.F.(Stb Centr.) 294 A.S. Gr. Paris Vie 1222 Concords 220 Epargne France . 300 Fonc. T.LA.R.D. 340 France (La) 328 | 515<br>- 213<br>- 394<br>- 1190<br>- 234<br>- 310<br>- 84<br>- 178<br>- 308 | France-Bail 19 Hydra-Energie   Immobail B.T.P. 133 Immobane 13 Immorice 13 Interbail 16                                                                | 176 .<br>134 .<br>5 60 158 .<br>4 50 184 90       |                                                                          | 650 656<br>157 30 157<br>275 275<br>(19 20 122<br>114 118<br>124 40 120<br>86 10 38<br>95 20 97 | Fig. Srétagns  Sar et Esux  Labure  Lebon et Cie  (Ny) Lordex  40 Cie Marocaine  10 0.V.A.I.M.  OPB Parikas  Paris-Oriéans | EDB<br>32 32 .<br>169 !12 50<br>120 !20<br>27 28 76                                | Alr-Industrie<br>Applic. Mécan<br>Arbiers C.S.P.<br>Av. Dass. Braguet<br>Bernard-Moteurs.<br>B.S.L.<br>C.M.P.<br>De Dietrich | 120 .<br>30 .<br>246 .<br>228 .   | 43 40<br>29 90<br>245<br>29 70<br>227 88<br>269 | (Ly) Gerland<br>Gévelot.<br>Grando Paroisse<br>Huiles E. et dér<br>Notasal<br>Parcur.<br>Auartz et Silles<br>Reti<br>Ripolio-Goorget | 79<br>98 10<br>93 10<br>359<br>28 38 | 350<br>20 39<br>75             | Am. Petrefina British Petreleon British Petreleon Canada Petrofina Canada. Sheli Tr. (Port.) Alzon Dart Industries Dow Chemical Foseco | 68 .<br>128 . 6<br>4 77 . 6<br>37 75<br>51 | 38<br>38<br>52<br>175        | Sleavingso<br>S. I'. Est<br>Sogines<br>Segintar<br>Univaler                                            | 289 84<br>186 02<br>375 81                      | 276 70<br>177 58<br>358 77<br>121 38<br>419 81<br>(48 18 |

Berliet.

| pair un benéros en cuerto pour un benéros 100 to ment estaquigne en Nientrero (100 to 200 to 100 tres d'unes d'uniformation de compormation pour un référ pour vous els nes les les les les les les les les les l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Compte tens de complète dans dans les ceurs.                                                                             |                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                 | _                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                         | M                                                                                           | AF                                                          |                                                                                     | HÉ                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ripoliu-George                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                           |                                                  | 75) 11 861 4<br>rimental, de<br>risactions ent<br>exactitude des                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                  | lture, ta<br>30. Pour<br>rès-midi.                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| se delle di a des tins que carissis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Compen-<br>sation VALEU                                                                                                  | RS clóture                                                                                                                | Premier Der<br>cours co                                                                                   | · · · · Innemier                                                                | Compa                                                 | VALEURS                                                                                                                                                                         | Précéd. Pr<br>clôture                                                   | emier Den<br>eurs cou                                                                       | der Compt.<br>premier<br>cours                              | Compe                                                                               | VALEURS                                                                                                               | Précéd.<br>ciôture                                                                                                  | Premier<br>cours                                                                         | Dernier Comp<br>premi<br>cours cours                                                                                          | Compe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Précéd. Pre<br>clôture co                                                                           | mier Dernic<br>xurs cours                                                                         | Compt.<br>Compt.                                                          | Compan-<br>sation                                | VALEURS                                                                                                                                                                                            | Précéd. Pres<br>ciôtura con                                                    | nier Dennis<br>ITS COURS                                                         | Compt.<br>premier<br>cours                                                                             |
| sigs France Expert pour a rebuilt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 395 Afrique 0<br>300 Afrique 0<br>300 Afriquido<br>56 Als. Part.                                                         | C. 418 50<br>318 50<br>ind 59 80                                                                                          | 645                                                                                                       | 10 419<br>316 69<br>50 58 70                                                    | 173<br>52<br>161<br>335                               | Cie Gie Eaux. E. J. Lefabyre Esso S.A.F. Earafrance Europe to 1.                                                                                                                | 199 2<br>65 70<br>172 80 1<br>360 3                                     | 90 · · 490<br>13 · · 198<br>55 50 55<br>66 · · 168<br>56 · · 358<br>72 · · 370<br>58 50 159 | 19 55<br>19 55<br>165<br>358                                | 133<br>95<br>105<br>72<br>77                                                        | Offda-Caby<br>Opti-Paribas<br>Paris-France<br>Pecheleronn<br>P.U.K.                                                   | 95 98<br>111 .<br>73 19<br>79 50                                                                                    | 89 40                                                                                    | (35   35   35   39   40   6   88   6   72   72   78   58   77   4   42   30   42   42   43   43   44   45   45   45   45   45 | 466 .<br>585 .<br>121 .<br>290 .<br>54 .<br>(69 .<br>238 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TR.I. Têl. Electr — (ahl.) Têl. Eriesse. Tarrêt Rang. Thomsen-Br U.L.S U | 496 48<br>637 65<br>126 C12<br>282 50 28<br>58 18<br>183 . 18<br>238 50 23<br>212 21                | 9 58 580<br>8 654<br>22 282<br>28 282<br>3 90 182 8<br>7 50 237 5                                 | 490<br>645<br>128<br>288 60<br>59<br>0 183 99<br>0 237 50<br>218          | 380<br>12 50<br>16 28<br>225<br>27<br>103<br>157 | Gen. Electric<br>Gen. Motors.<br>Geldfields<br>Horechet Akti.<br>Imp. Chen<br>Imperial Lin.<br>Inges Limited                                                                                       | 384 . 387<br>12 80 12<br>16 20 16<br>283 50 283<br>28 30 24<br>167 10(CID)     | 7 387<br>1 75 12 1<br>1 20 15<br>1 50 283 5<br>1 60 27 1<br>1 107 1              | 50 281<br>80 28 10<br>38 188                                                                           |
| Selon un quotidien de Djedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 113 Applica gr<br>285 Aquitaine,<br>52 — certis.<br>112 Arjam-Pri<br>225 Ass. Gr. Pr<br>210 Aux. Entre<br>155 Aux. Navig | Z. 131 10<br>3/3 20<br>67 84<br>115 229 50<br>F. 225                                                                      | 134   132<br>388 28 305<br>56 57<br>115 10 115<br>229 58 225<br>227 48 227<br>153 156                     | 157 35                                                                          | 1                                                     | Fig. Paris PB.  - obl. conv. Fig. Un. Ear. Fraisslagt Fr. Pátrolas (Cartific.)                                                                                                  | 195 887 67<br>56 78<br>70 40<br>103 .  <br>25 86                        | 93 193<br>165 20 56<br>70 50 70<br>25 50 105<br>25 90 25                                    | -( 184 29<br>80 64 70<br>50 71<br>10 193 50<br>99 25 56     | 205<br>295<br>59<br>68                                                              | Penhett. Pernod-Ric. Pernod-Ric. Petroles B.P. Peugeot-Citr. — (abil.) Pierra Auby.                                   | 94 50<br>60 60<br>232<br>308 50<br>82 96                                                                            | 373 90<br>93 50<br>69 70                                                                 | 42 30 42 197 194 375 3376 33 59 95 59 7 230 88 238 52 90 51 7 70 70                                                           | - 148 .<br>415 .<br>375 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valieuree<br>V. Clicquot-P.<br>Vinteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 149 15<br>437 44<br>491 48                                                                          | 0 158 .<br>8 440<br>8 408                                                                         | 150<br>422<br>392                                                         | 1350<br>155<br>305<br>6930<br>250                | L.B.M                                                                                                                                                                                              | 1394   1395<br>  171 78 C171<br>  311 50 311<br>  6990   7000<br>  254   256   | 7399<br>170<br>315<br>7008<br>256                                                | 1384<br>80 170<br>313 50<br>6900                                                                       |
| ON L'ARABIE SAOUDITE  AUGMENTERAIT  SA PRODUCTION PETROLLE  DE 35 ° 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 102 E.C.T                                                                                                                | 146<br>196<br>121<br>63                                                                                                   | 196 196<br>127 125<br>153 56                                                                              | 67 90<br>67 90<br>70 60<br>781                                                  | 132<br>132<br>176<br>199<br>250<br>144<br>103         | Saleries Laf. Sie d'antr. Sie Fonderie. Sastrale Oct. Sr. Tr. Mar. Buyenne-Eas Hachette. Hatch. Mapa                                                                            | 140<br>177<br>189 90 1<br>274 70 2<br>147 50                            | 47   147<br>  71   171<br>  187 50   187<br>  170   271<br>  149   148<br>  169   108       | 144 10<br>168<br>60 197<br>270 -                            | 97<br>37                                                                            | Poliet et Ch. Poliet et Ch. Poupey. P.M. Labinal Prénatal.                                                            | 156 88                                                                                                              | -                                                                                        | 88 80<br>97 50 96 40 38 33 5                                                                                                  | 88<br>184<br>240<br>330<br>280<br>37<br>6 18 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AmerTel Ang. Am. C Amgald Astur. Mines. B. Ottoman RASF (Akt) Bayer. Buffelsfeut Charter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 82 90 8<br>136 13<br>241 20 24<br>334 33<br>282 28<br>37 70 8<br>10 78 4                            | 6   136<br> 1   19   241   1<br> 5   334   5<br> 2   282<br> 7   37 .<br> 6   60   10   8         | . 134 (0<br>0 237 (0<br>0 237 (0<br>0 19 49                               | 250<br> 4 58<br>5!<br>478                        | Royal Dutch<br>RigTisto Ziec                                                                                                                                                                       | 268 70 257<br>14 80 14<br>87 65                                                | 7 50 258 1<br>6 75 14 7                                                          | 90 255 90<br>76 14 55                                                                                  |
| The state of the s | 1490 Carrefour.<br>276 — Obl.)-                                                                                          | 1474<br>276 30<br>1676<br>218 50<br>78                                                                                    | 1480   475<br>  6285   285<br>  1890   1884<br>  221<br>  78 90   75                                      | 1480<br>288<br>1670<br>217<br>80 80                                             | 158                                                   | Inst. Mérieu<br>J. Barel Int.<br>Jessemt Ind.<br>Kall Ste Th.<br>Kither-Col                                                                                                     | 327 3<br>189 3<br>78 50 68 95<br>44 30                                  | 93   193<br>79 50   79<br>88 10   52<br>44   43                                             | 333 50<br>193<br>50 79 80<br>58 43 25<br>169 70             | 390<br>475                                                                          | Presses-Cité<br>Prétabail Si.<br>Pricel.<br>Primagaz.<br>Printamas.<br>Radar S.A<br>(obl.)                            | 127 30<br>139<br>41<br>401                                                                                          | 127 68<br>160 58<br>41 20<br>385<br>484                                                  | 396 382<br>127 60 127 6<br>168 50 158<br>41 40 48<br>296 292 7<br>484 475 6                                                   | . 485<br>0 17<br>880<br>8 210<br>0 890<br>8 420<br>108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chase Manh. C.F. FrCan. De Beers (E.) Deets. Bank. Demé Mines. Bu Poot Hess East Kudak. East Rand Ericssun. Exxon Corp. Ford Motor. Free State.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 418 - 14<br>418 - 41<br>11 50 - 59<br>215 50 - 21<br>969 - 67<br>432 10 C4<br>112 50 11<br>266 - 26 | 7 18 168 .<br>2 418 .<br>5 596 .<br>5 216 .<br>7 874 .<br>4 80 434 8 .<br>6 80 116 7 .<br>8 267 8 | 147 (0<br>419<br>11 88<br><br>217<br>585<br>644 80<br>6 15 46<br>0 110 10 | 47<br>13<br>240<br>12<br>133<br>196<br>48<br>78  | Sany                                                                                                                                                                                               | 45 45 48 42 44 12 25 13 137 54 134 141 141 141 141 141 141 141 141 14          | 5 50 45 4<br>2 60 12 1<br>1 . 244 .<br>1 80 12 1                                 | 45 45<br>60 12 60<br>240<br>88 12 88                                                                   |
| Control of the contro | 85 Chiers<br>85 Chien. Ross<br>81 Cless. France                                                                          | 78<br>104<br>90                                                                                                           | 77 76<br>104 90 10-<br>94 50 93<br>6128 13-<br>1309 13-<br>384 58 384<br>143 141<br>100 19 181<br>255 256 | 177<br>50 31 20<br>50 75 50<br>90 104<br>93<br>128<br>1312<br><br>140 20        | 107<br>280<br>860                                     | — (chlig.) La Hénin Legrand Lecahaid Lecahauce Lociodus L'Orbal Lyon Lyon Lyon Latir                                                                                            | 178<br>124<br>276 2<br>900 9                                            | 1682   1682<br>187   187<br>127   122<br>180   278<br>110   909<br>130   6   3138           | . 124 50<br>274 50<br>810                                   | 440<br>75<br>78<br>600<br>75<br>131<br>390                                          | Radiotech Raffin. (Fse). Raff. St-L Redoute Rhüne-Poul Rouss,-Uclaf Rue Impérial                                      | 6(2<br>81 50<br>188<br>412                                                                                          | 88<br>142 50                                                                             | 411 412                                                                                                                       | 0 : of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fert; c: coe<br>pas ludi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | YALEURS Dû<br>HIA détaché<br>Jué, Li y a                                                            | MHAKT LIE<br>; d: dem<br>ed cotation                                                              | l'ADES 0<br>andé; * dro<br>mique por                                      | PERATIO<br>PER déla<br>Tée dans                  | s la colome                                                                                                                                                                                        | SEULEMENT<br>SUMEN « PIE<br>« deraier «                                        | mjer, coet                                                                       | 1 × 11'85t                                                                                             |
| LAND TO THE RESERVE TO THE PARTY OF THE PART | 315   Cie Banca                                                                                                          | re   389 80                                                                                                               | 309 313                                                                                                   | 309                                                                             | 27<br>1428                                            | Mach. Ball<br>Mais. Phénix                                                                                                                                                      | 28 88<br>1468 14                                                        | 28 85 25<br>62 1464<br>67 58 66                                                             | 28 93<br>1458<br>60 67                                      | 28<br>141<br>498<br>115                                                             | Sacilor<br>Sade<br>Sagem<br>Salut-Cobain                                                                              | 520<br>118 (9                                                                                                       | 118 80<br>233                                                                            | 144   145 .<br>535 . 538<br>118 80 117                                                                                        | .   —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TE DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COUR                                                                                                | S COURS                                                                                           |                                                                           | ge                                               | MARCH                                                                                                                                                                                              | - 1                                                                            | COURS                                                                            | L'OR                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 285 G.G.E                                                                                                                | 273<br>374<br>114<br>er. 56 50<br>1 102 50<br>1 83<br>387<br>1 13 90<br>st. 101<br>295<br>6 94<br>1 152<br>1 152<br>1 152 | 277 276 *374 374 *115 418 58 Q5 58 100 106 6183 183 60183 385 109 109 101 101 205 265 92 95 152 155       | 372<br>15 68 95<br>190<br>193<br>302 80<br>197<br>191<br>295<br>59 50<br>150 10 | 1185<br>538<br>425<br>710<br>200<br>220<br>356<br>101 | Mack. Buil. Mais. Phánh. Mar. Ch. Eis. Mar. Chésp. Mat. Thésp. Matra. M.E.C.I. Michelia B. — oblig. Mot. Lersy-S. Moullara. Munia Nat. Invest. Navigat. Mbr. Mord. Bozel. Nord. | 1255 12<br>550 5<br>441 7<br>728 2<br>340 3<br>100 50 1<br>75<br>20° 95 | 52   1255<br>57 557<br>45   442<br>73   734<br>98   207<br>45 345<br>48   348<br>90 20 108  | 1249<br>548 50<br>437<br>720<br>285<br>350<br>348<br>102 80 | 460<br>79<br>85<br>132<br>65<br>139<br>280<br>250<br>250<br>112<br>81<br>1896<br>74 | S.A.T. Sanker Sanker-Duv. Schneider S.G.O.A. Seffineg S.J.A.S. Sign. E. EL. S.J.L.C. Sinco S.J.M.N.O.R. S.D. Barolone | 487<br>79<br>86 40<br>141<br>75 40<br>101 50<br>223<br>254<br>194<br>115 50<br>82<br>1901<br>75 95<br>418<br>221 10 | 496<br>82<br>88<br>75 50<br>(00 10<br>224<br>254<br>203<br>116<br>83 19<br>1915<br>76 10 | 467 - 468 .<br>82 83 8<br>86 88 .<br>143 50 143<br>75 50 75 5                                                                 | Etato-i  Canad: | RCHA OFFICIE  Inis (\$ 1)  1 (\$ 288. 1)  1 (\$ 088. 1)  1 (100 pch.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #                                                               | 31 12<br>742<br>755<br>760<br>770<br>770<br>770<br>770<br>770<br>770<br>770<br>770<br>770         | entre tra                                                                 | 5                                                | or file (kilo es<br>Or file (kilo es<br>Fièce français<br>Fièce français<br>Fièce français<br>Oblion (atine (<br>Sonverain<br>Fièce de 20 de<br>Fièce de 10 de<br>Fièce de 50 pt<br>Fièce de 10 de | n barre) n lingel) so (20 fr.) so (40 fr.) 20 fr.) oliace cliars cliars cliars | 21290<br>21240<br>225 60<br>199<br>204<br>193<br>202 59<br>1884<br>500<br>340 10 | 21225<br>21226<br>21230<br>232 - 199 - 286 50 194 80<br>220 194 80<br>220 191 40<br>520 - 271 - 205 50 |
| The property of the property o | i                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                           | ı                                                                               | ì                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                             |                                                             |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                           |                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                                  |                                                                                                        |

2. PROCHE-ORIENT Les contacts entre M. Peled et l'O.L.P. semblent avoi ébouché un ropprochement.

- ITALIE : « L'Europeo

accuse le Vatican de se livre à la spéculation immobilière
- ESPAGNE : nombreuses manifestations au Pays basque ei faveur de l'amnistie,

RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE : M. Vorster d adressé des vœux distincts à chacune des quatre communautés rociales.

4. AMERIQUES - PÉROU : Les milieux syndi-

coux et universitaires sont touchés par la répression. 5. POLITIQUE - M. et Mme Giscard d'Estaing

ont passé la Jour de l'an

dans une famille du « quart & PRESSE

La disparition de E. Amaury, P.-D. G. du Parisien libéré.

S. AÉRONAUTIQUE

6-7. SOCIETÉ

7. EDUCATION Lesenfants d'immigrés à

8-9. JUSTICE

Après la mort de Jean de Broglie. Non-lieu dans l'affaire du

Canard enchaîné. 9. SPORTS

10. DÉFENSE

STRAPA Pages 11 à 16 --- La tirelire euro-arabe. ---- Le pétrois comme n

d'échange. La santé fait des ravages en Allemagne.
La seconde crise de l'énergie.
Les investissements américains en Europe.

18-19. ARTS ET SPECTACLES

CINÉMA : « Broadway Melody of 1940 », l'âge ingrat du = musical > américain tion d'objets d'art populaire

22. LETTRES

Mort de Charles Hagnenque 22. EQUIPEMENT ET RÉGIONS CORSE : L'année de la

 23. LA RÉGION PARISIENNE André Mairaux chez Baltard à Nogent - sur - Marne... et place du Théâtre-Français.

24. LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

- LIBRE OPINION : - La publicité comparative est-elle récessaire? », par Robert

LIRE ÉGALEMENT

RADIO-TELEVISION (18) Annonces classées (20 à 22); Aujourd'hui (18); Carnet (22); « Journal officiel » (18); Météo-rologie (18); Mots croisés (18); Bourse (25).

15 000 SUICIDES PAR AN EN FRANCE Le 17 janvier 1977
ouverture d'un nouveau poste
S.O.S. AMITIE
de secours téléphonique contre
le désespoir et le suicide. S.O.S. AMITTÉ 857-31-31 L'équipe recherche des bénévoles Ecr. B.P. 111. 93178 BAGNOLET.

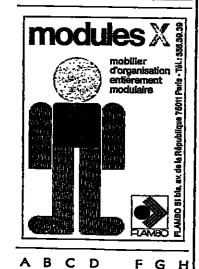

LOGOS PARIS Tél.:255.09.05

centre privé de formation 4 Villa Ornano 75018 TOURS Tel : 20 93 21 NANTES Tel:47.70.90 ORLEANS Tel:68.24.20

LES CÉRÉMONIES DES VŒUX A L'ÉLYSÉE

### <1977 doit être l'année du redressement économique >

déclare M. Giscard d'Estaina

M. Valéry Giscard d'Estaing a reçu répondu : « 1977 doit être l'année lundi matin 3 janvier, au palais de du redressement de l'économi française. Le gouvernement a été gouvernement. Le premier ministre lui a déclare notamment, selon le choisi et nommé en fonction de cet objectif, il conduit la politique de compte rendu qu'en a fait M. Jeanredressement avec compétence et Philippe Lecat, porte-parole de l'Etysée : « Ces vœux vont au préfermeté, sous l'autorité intelligent de M. Raymond Barre. Je suis persident élu par le peuple français suade que l'année qui s'ouvre perpour répondre de la stabilité de nos mettra de constater les résultats de institutions, assurer la continuité ces efforts et de ceux auxquels il dans la direction des affaires de convie tous les Français. notre pays, en détendre les intérêts disperser son action. Une fois qu'une supérieure et permanents. » priorité est éleblie, elle s'impose à

M. Barre a rappelé l'objectif principal de l'action gouvernementale : « le redressement économique ». Il dans les capacités du peuple francais et. au-delà des soltations de surface, dans son bon sens, son patriotismo et sa volonté. » Après avoir analysé l'ensemble des actions que le gouvernement va entreprendre en différents domaines économiques et sociaux, le premier mi-nistre a conclu : « Notre souhait le plus profond et notre volonté sont de vous alder, monsieur le président, à laire de la France, au cours de cette année 1977, une nation moderne, juste et résolue. »

M. Giscard d'Estaing a notamment

Dans sa réponse aux vœux pré-

sentés, en fin de matinée, au nom

des corps constitués par M. Ber-

a notamment déclaré : « On peut

espérer que le monde connaîtra, en

1977, un progrès vers la paix, notam-

ment au Moyen-Orient, et un mellleur

équilibre des ressources et des

échanges. Mais de toute façon ce

monde demeurere un monde dur.

Mon vœu le plus cher est que la

samment unis pour affronter la temps

présent et faire face à see diffi-

cultés. Si le président de la Répu-

blique n'avait qu'un seul vœu à faire,

ce serait celui de l'unité des Fran-

- Les objectifs sont tracés. Le pre-

rée de M. Raymond Barre et de son

gouvernement. Les tout premiers ef-

apparaissent. Il s'apit de tenir le

cap, d'appliquer sans détaillance ce

qui a été décidé, bret, de faire preuve

de notre peuple, et sans lesquelles

nation, endurance, ténacité.

rien de solide ne s'accomplit : obsti-

. L'autre objectif pour 1977 est la

poursuite de notre progrès dans le respect des disciplines prioritaires

du redressement économique. La fa-

MORT DU TÉNOR NOIR

ROLAND HAYES

Le ténor américain Roland Hayes est mort, samedi 1" jan-vier, à Boston. Il était âgé de

vier, à Boston. Il était agé de quatre-vingt-neuf ans.

[Né en Georgie dans une famille d'anciens esclaves, le 3 juin 1887, il a été le premier artiste noir à se produire dans des pays étrangers. Ses interprétations de musique classique, et notamment des lieder allemands, lui avaient acquis une réputation internationale. Il a aussi largement contribué à faire découvrir les espirituals » afro-américains et ouvert la vole à des chanteurs comme Marian Anderson et Paul Robeson. Membre de l'Academy of arts and sciences, Boland Hayes a enseigné dans plusieurs universités américaines. Il avait pris sa retraite en 1973, après avoir donné un dernier concert à Boston.]

DAY DROBE DE DE DE

LE SPÉCIALISTE DU TRÈS BEAU VETEMENT

SOLDES ANNUELS

QUALITÉS IRRÉPROCHABLES PRIX EXCEPTIONNELS

62, R. St-ANDRÉ-des-ARTS - 60

PARKING ATTENANT A NOS MAGASINS

parlez

ANGLAIS ...

au premier ministre et aux membres du gouvernement, ainsi qu'à leur Au terme de cette cérémonie, les ministres et secrétaires d'Etat ont gagné à pied le ministère de l'inté-

### « Mon vœu le plus cher : l'unité des Français »

Des dispositiona essentielles sont er nard Chenot, vice-president du préparation, tout viendra à son Consell d'Etat, M. Giscard d'Estaing heure. »

. Un gouvernement ne doit jamais

tous, même si, bien entendu, un

grand nombre de tâches de gestion

dolvent être poursulvies avec appli

cation et ouverture d'esprit. Le

moment venu, les Français reconnai

tront ceux qui se seront consacrés

Le président de la République a

ensuite adressé ses vœux personnels

rieur, où un petit déjeuner leur étalt offert par M. Michel Poniatowski.

à la solution de leurs vrais pro-

Dans la seconde partie de son allocution, le chef de l'Etat a défini la fonction - essentielle et multiforme - de l'Etat dans le développement de la nation. Il a poursuivi « De là le respect du à son autorité. respect dont le me considère comme le garant. Mais bannissons de nos esprits l'idôlatrie de l'Etat. Avant l'Etat, au-dessus de l'Etat, il y a la France. (...) L'Etat n'est pas un but en sol, c'est un instrument. Sa grandeur est de servir et non d'étoul-ter ceux qu'il sert, de faciliter le DM à 2,3485 DM. développement de la société et non de se substituer à elle, de perme mier, on le salt, est le redressement aux citoyens d'exercer leur initiative économique. Tout le reste en dépend. et leur responsabilité, comme leur Les dispositions nécessaires sont en éducation et leur information leur permettent désorm et non de choisir leur bonheur à leur place. La France n'est pas fets, à peine perceptibles encore, un pays en tutelle. Il n'y a pas deux catégories de Français, ceux qui produisent et ceux qui contrôjent. Ils sont égaux en utilité et en

de ces vertus, qui sont aussi celles M. Giscard d'Estaing a conclu: - Il est essentiel qu'à travers votre action, votre comportement, celui de vos aubordonnés, peu à peu une figure nouvelle de l'Etat se dégage. (...) L'opinion publique attend avec impatience cette nouvelle attitude de l'Etat et de son administration. Le gouvernement consacrera une grande part de son activité en 1977 à cette réforme du

> ● Rire dans la Manche : qua-tre blessés. — Une bagarre a éclaté, dans la nuit du 31 décembre au 1" janvier, à la sortie d'un bal, à Saint-Sauveur-Lendelin (Manche), entre deux bandes de jeunes gens. L'un des protago-nistes, M. Daniel Campain, vingt et un ans de Cérences (Manche a sorti un pistolet et tiré à plu-sieurs reprises sur le groupe de ses adversaires, blessant quatre d'entre eux Quinze personnes ont été interpellées quelques heures

● Les recherches pour retrouver les deux jeunes skieuses empor-tées par une avalanche, vendredi après-midi 31 décembra, près de la Brèche-de-Roland, dans les Hautes-Pyrénées, ont été définiti-vement abandonnées, dimanche soir, 2 janvier 1977. Miles Jocelyne Reune, sinet, et un aux et Mariesoir, 2 janvier 1977. Miles Jocelyne Rauna, vingt et un ans, et Marie-France Andrieu, vingt-tvois ans, effectuaient une randonnée en haute montagne, cela avec cinque compagnons qui ont été rapidement dégagés par d'autres randonneurs, tous originaires de la région parisienne. D'autre part, un jeune skieur de dix-sept ans, M. Edouard Leba, a également disparu, dimanche après-midi 2 janvier 1977, au sommet des pistes de Val-Louron.

Le numéro du « Monde » daté 2-3 janvier 1977 a été tiré à 427 639 exemplaires.

Georgestech Solde az collection d'hivez

Georges Rech homme 74, rue de Seine - Paris 6º

M. RABIN EST CHARGÉ DE FORMER LE NOUVEAU GOUVERNEMENT ISRAÉLIEN

Jérusalem (A.F.P.). — M. Rabin a été chargé lundi 3 janvier par le chef de l'Etat, M. Katzir, de former le nouveau cabinet israélien, à la suite de la démission de la coalition entale. Il dispose à cette fin d'un délai renouvelable de vingt et un jours.

En fait si, comme tout le laisse supposer, la Knesset décide entre temps sa dissolution et sixe la date elles élections, le gouvern ment actuel demeurera en place pour expédier les affaires courantes jusqu'à la formation du gouverner issu des nouvelles élections.

> UN ANCIEN MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DE L'UNESCO EST ARRÊTÉ A PRAGUE

L'agence Reuter affirme tenir de source digne de foi à Vienne que l'ancien vice-ministre tchéco-solvaque de la culture et délégué de son pays auprès de l'UNESCO. M. Joseph Grohman, a été arrêté il y a environ un mois, à l'aero-port de Prague, à son retour de Paris. Les raisons de cette arresration ne sont pas connues, mais des rumeurs circulent selon les-quelles on reprocherait à M. Grohman de se livrer au trafic de devises.

[Dans les milieux de l'UNESCO. on déclare tout ignorer de cette arrestation. M. Grohman, ajoutet-on, n'a jamais été accrédité à l'UNESCO en tant que délégué per-manent, mais, de 1968 à 1974, il a fait partie du conseil exécutif de l'Organisation, dont les membres sont élus par la conférence générale.]

### BAISSE DU DOLLAR

La baisse du dollar, interrompue les jours précédents, a repris lundi sur tous les marchés des changes. Le cours de la monnaie américaine est tombé à Paris de 4,9650 F à

tisfaisante, notamment vis-à-vis du deutschemark, qui valait 2,105 F contre 2,106 vendredi.

Ancien dirigeant syndicaliste et ministre du travail à Vichy

# René Belin est mort

Nous apprenons la mort de René Belin, ancien ministre du travail dans les premiers gouvernements de Vichy, décédé à son domicile de Lorrez-le-Bocage (Seine-et-Marne) le 1<sup>er</sup> janvier. Les obsèques auront lieu à Lorrez le mercredi 5 janvier.

De la C.G.T. au régime de Pétain

Autodidacte, syndicaliste pas-sionne, Rene Belin, homme de gauche, fut ministre, puis secré-taire d'Etat de Vichy. Il démissionna tôt et rentra dans l'ombre. Mais le souvenir de la : trahi-son » de l'ancien secrétaire genéral adjoint de la C.G.T. a souvent pesé, après la guerre, sur le mouvement syndicaliste.

Né à Bourg-en-Bresse le 14 aoril 1898, René Belin dut quitter l'école à douze ans et demi. Il devint garçon de bureau et, à quatorze ans, facteur auxi-liaire des P.T.T. Titularise à quinze ans, il passe l'un après l'autre les concours de son admi-nistration, de vient rédacteur principal. Entre temps, il avait été mobilisé dans le génie et terminé la guerre comme chef du central téléphonique de Constan-

Secrétaire du syndicat des P.T.T. de Lyon, il organise une grève, passe en conseil de disci-pline et il est révoquée. Il devient pline et il est revoquee. Il devieni secrétaire général du syndicat des P.T.T. en 1930. A trente-sept ans, en 1935, il est secrétaire général adjoint de la centrale syndicale. Essentiellement attaché au mouvement syndical et à son indépendance, il lutte contre tout des crit lut engages une proposit comme une ce qui lui apparaît comme une exploitation politique par le parti communiste, et jonde, en 1938, Thebdomadaire Syndicats, où il soutient ses thèses.

### Des mesures sociales

En juin 1940, il donne sa démis-sion du bureau confédéral. Le 13 juillet, Laval l'envoie chercher dans le village du Sud-Ouest où dans le village du Sud-Ouest où il s'est réfugié, pour le nommer secrétaire général du ministère du travail. Belin montre peu d'enthousiasme, ce qui n'empêche pas Laval de le jaire nommer surle-champ par le maréchal Pétain ministre de la production industrielle et du travail. Le président du conseil cherche ainsi à donner à son gouvernement, entièrement composé d'hommes de droite et de techniciens, une caution de

comme ministre puis comme secrétaire d'Etat, une tâche considérable. La France compte alors un million cent mille chôconsideracie. La France comple alors un million cent mille chô-meurs, au fait de la défaite et de la désorganisation de l'économie. Après avoir réduit pendant queloues mois la durée du travail irente heures dans la métallurgie parisienne, — multiplié les ser-rices de placement, créé les directions département, cree es arec-tions départementales et régio-nales du travail, institué la retraite des vieux, il arrive, fin 1941, à réduire à un million le nombre des chômeurs. Il ne peut reussir à faire adop-ter un projet de résorme des

En fait. René Belin, travailleur

acharne, n'aura aucun role poli-tique direct, mais entreprendra,

in an inter

ter un projet de réjorme des assurances sociales dont la Sécurité sociale, après la Libération, reprendra quelques-uns des principes, mais améliore et étend les allocations familiales, remplace l'allocation de la mère au joyer par celle de « salaire unique ». La stricte limitation des salaires l'empêche de mener la politique des salaires qu'il eût voulu suivre. Entouré, à Vichy, de ministres jérus de corporatisme, qui veulent, à tous les échelons, réunir patrons et ouvriers ou employés dans des organismes uniques, il se bat pour saurer le syndicalisme. Il n'en doit pas moins, au début de 1941, accepter la Charte du travail. accepter la Charte du travall, construction boiteuse, naïvement destinée à abolir la lutte des classes et qui, pour ce faire, interdit notamment, à la fois, la grève et le lock-out. Lorsque Laval, chassé de Vichy

le 13 décembre 1940, revient au pouvoir le 16 avril 1942, sous pression des Allemands. René Belin donne aussitôt sa démission. La commission d'instruction de la Haute Cour de justice rendit après la guerre une ordonnance de non-lieu en soulignant « son attitude d'opposition aux demandes des Allemands » et son souci d'assurer la défense des intérêts fran-

René Belin collabora Bulletin de Paris, aujourd'hui dis-parnu. Retiré à Lorrez-le-Boccage, en Seine-el-Marne, il en avait été maire de 1959 à 1965.

# Non-lieu pour les écoutes du « Canard enchaîné >

d'instruction a Paris, a rendu le mercredi 29 décembre une ordonnance de non-lieu dans l'affaire dite des écoutes du « Canard enchaîné ». Cette ordonnance, longue de dix-neuf pages, a été signifiée le lendemain, et M° Roland Dumas, avocat de l'hebdomadaire, a indiqué ce lundi 3 janvier qu'il avait fait appel dans le délai de trois jours imparti par la loi.

M. Pinsseau rappelle d'abord qu'il a été saisi d'une plainte contre X pour « violation de domi-cile et tentative d'atteinte à la vie privée », le 4 décembre 1973, c'est-à-dire au matin même suivant la nuit durant laquelle M. Escaro, administrateur des Editions Maréchal — Canard enchainé, — avait eu « son attention attirée par la présence de trois agents de police en uniforme et munis d'appareils talkie-vollkie, en stationnement devant la porte cockère de l'im-meuble sis 173, rue Saint-Honoré et à l'angle des rues des Pyra-mides et de l'Echelle ».

M. Escaro avait é galement constaté de la lumière au troisième étage de l'immeuble où se trouvaient les futurs bureaux du journal. De même que, « pénétrant à l'intérieur des locaux, il entendit des individus parler à haute voix, et qu'il se trouva bientôt en présence d'un individu en civil qui l'interrogea sur l'objet civil qui l'interrogea sur l'objet de sa visite».

Dans sa longue ordonnance, M. Pinsseau rappelle que le ma-

La tradition anglaise au service de l'élégance masculine

29 RUE TRONCHET PARIS 8e

gistrat instructeur s'est rendu sur place les 5, 7, 8 et 14 décembre 1973, qu'il a, d'autre part, confié à divers experts plusieurs mis-sions d'investigation portant sur

les objets trouvés dans les locaux.

Quant à la recherche des
témoins, le magistrat indique
qu'elle « fut systématique », tout comme il vérifia a arec riquetur et minutie les renseignements divulgués dans le Canard Enchai-nè, bien qu'ils n'eussent point été portés préalablement à sa con-

« Pas de charges suffisantes »

M. Pinsseau fait ensuite l'historique des conditions dans les-quelles il a cherché à obtenir le témolgnage des collaborateurs de la D.S.T. mis en cause par l'hebla D.S.T. mis en cause par l'hebdomadaire. Il remarque notamment qu'il a organisé a neuf
séries de présentations aux témoins de personnages susceptibles d'avoir été méles à l'opération de pose de micros dans
les locaux du journal, que trois
d'entre elles n'ont pu avoir
lieu (...), que les six autres ont
été totalement vaines, à l'exception de celle au cours de laquelle
la dame Bertin, conclerge de la dame Berlin, concierge de l'immeuble du 173, rue Saint-Honoré, déclara pouvoir recon-naître l'inspecteur Laborde n.

naître l'inspecteur Laborde ».

« Mais, observe le magistrat, atiendu que ce dernier a exposé ct qu'il a été largement vérifié qu'à l'époque des faits il portait un collier de barbe dont la description n'a jamais été rapportée par aucun des témoins entendus (...), il ne résulte pas de l'information charges suffisantes

contre quiconque d'avoir commis les délits susvisés.»

Sur la plainte en « tentative d'atteinte à la vie privée » M. Pins-seau écrit enfin : « Attendu que la nature intime des paroles ou conversations, objet de l'écoute, doit encore s'apprécier en fonc-tion du caractère intolérable que revêtirait leur divulgation pour ceux qui les ont prononcées ou auxquels elles étaient destinées; que là réside la protection voulue par le législateur envers chaque citoyen; qu'on ne saurati éten-dre et appliquer cette notion à la cause, car des journalistes ne peuvent et ne pourraient en prin-cipe avoir, dans un local professionnel, que des conversations d'ordre politique, général ou pro-fessionnel, excluant par là même toute référence à la vie privée.»

Toutefois, M. Pinseau décharge la partie civile des frais de cette instance « en raison de sa bonne foi » et ordonne la restitution du cautionnement, soit 15 200 francs.

### Me ROLAND DUMAS : un affront à la justice,

M° Roland Dumas, avocat du Canard enchaîné, nous a déclaré : Profitant des fêtes de fin

" Profitant des fêtes de fin d'année, le juge Pinsseau a fait signifier une ordonnance de non-lieu dans l'affatre des écoutes du Canard enchaîné au domicile élu de la partie civile, M. Roger Fressoz, c'est-à-dire chez moi. Pensant que celui-ci ne pourruit interjeter appel dans le délai très court prévu par la loi, c'est-à-dire trois jours. Cette signification n'a été précèdée d'aucun avis officieux, d'aucune démarche, alors que le parquet était en possession de ce dossier, en vue de son règlement depuis plus de six mois. Ce petit moyen illustre assez bien l'optique dans laquelle s'est placée la chancellerie depuis le début de la chancellerie depuis le début de cette affaire : parvenir à inno-center les fonctionnaires de police mis en cause, fût-ce au prix des pires affronts faits à la justice.

» On se souvient, en cffet, que es policiers, dans le dernier état e la procédure, avaient refusé de litté procédure. déférer aux convocations du juge. déférer aux convocations du juge.
Ainsi donc, ce que M. Lecanuet n'avait pas voulu faire, l'autre garde des sceaux l'aura accompil.
Connaissant les méthodes nouvelles de notre administration judiciaire et mesurant au plus juste ce qui reste de l'indépendance de la magistrature, j'ai pu prendre toutes précaudions et néanmoins jaire appel de cette ordonnance, qui sera donc soumise à la chambre d'accusation.

EL Const A Paris Audica-for the contract

14

2 C.

Cran area

et des prinstrums cui

the plans to the first the first

Les (Englandes de la lite

Tall or to the same of the same

a periodi de la companya de la compa

Short on Tatting Co. 1

te produce

and attach.

A see liberty.

See Plant que de la comment de plant que de la comment de

the description of the descripti

Dernière minure

REPRAISE PLANCE

M. Giscard & Estateg

LEIC BLOCKER

W Spailsan

f ser la lacon de la

מישרים ביים

Mall de feilt

Mr. L.

۽ ناڌ

Alakien .... Section of the section of Les a rette pendants de la sesse 100 12 mm CONTROL AND THE RESIDENCE Simple Production Sign an pull and the same i inajonite **des reschentable de** the designation of the second Styl (els)

> DU MINISTRE DE LOGBIERT SERIA EXPLOSTE PAR L'OPPOSITION



le muto

PROCHE-ON

y sog salakitak f**alak** The state of the s TO SECTION AND PROPERTY. CONTRACTOR OF THE SECOND A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

The state of the second of minimizari dene de Arte de Art THE WARRY WITH THE PARTY OF The second state of the second second second and the contract of the second section of the THE PARTY OF THE P 大大的 化二次代码 医二次代码 

TOTAL SECTION AND ADDRESS OF THE PROPERTY O The design of the second THE PROPERTY OF M. KANAL CO. LANSING THE SECOND CO. LANSING CO. LA

ALLESS AND ALLESS AND A SECOND AND A SECOND ASSESSMENT A la censure de la presse THE SECURE CHARGE MICE. The second of th

mutura a simple and he per a

ing libration in president in min are grafflett regel, at the THE STATE OF STATE OF THE committee of sections did to THE PERSON NAMED IN COLUMN

> En Israel IE ZIMODE

The page I)

